PS 84: 159 F A

Aut

ou

MARIAGE SECRET ET CHAGRINS CACHES.

#### ROMAN CANADIEN

PAR

### MADAME LEPROHON

Auteur de: Ida Beresford, Eva Huntingdon, Clarence Fitzclarence, Florence Fitz Hardinge, Eveleen O'Donnell, Le Manoir de Vil-Lerai, etc., etc.

#### TRADUIT DE L'ANGLAIS,

J. A. GENAND.

J. A. GENAND.

OUESEC

OF THE BEARING.

Alloureal:

C. O. BEAUCHEMIN & VALOIS, LIBRAIRES-EDITEURS, Rue St. Paul, 237 et 239.

# ANTOINETTE DE MIRECOURT

MARIAGE SECRET ET CHAGRINS CAERES.



PRABUIT DE L'ANGLAIS.

Ages la bisecce ante periodicion de l'union

J. A. CENAND.

8907



THE STANDS OF VALUES AND SERVICES

3521

et de pu tra cu po ne qu

dre per

CE n'est qu'après bien des hésitations et de pressantes sollicitations de la part de mes amis que je me suis décidé à publier sous la forme d'un volume une traduction originairement destinée à occuper le rez-de-chaussée d'un journal politique et à laquelle mes occupations ne m'ont permis de consacrer que quelques rares loisirs, insuffisants pour rendre l'original avec tous les soins et la perfection qu'il méritait.

Parofdahri Hinritation de person nas qui dès le début de nem un ent bien n'ecla m'inker de leurs en e raccinents et de louis : déuants, ic

utile à mei compatriches et einperset

santile fraignishme course essentielle-

of a convoir convoir day, a consensation of the consensation of th

En cédant à l'invitation des personnes qui, dès le début de mon travail, ont bien voulu m'aider de leurs encouragements et de leurs conseils, je n'ai eu en vue d'autre objet que celui d'être utile à mes compatriotes et d'apporter mon faible contingent à la propagation de notre littérature nationale en traduisant en français une œuvre essentiellement canadienne.

Je m'explique.

Ce qu'on est convenu d'appeler le roman moderne règne malheureusement chez nous comme ailleurs, et ce serait en vain qu'on essaierait de le détrôner: lutter contre cette folie du siècle serait une autre folie. Mais, de même qu'un peuple n'a que le gouvernement qu'il se crée, du moins par son attitude, de même une société ne reçoit que la nourriture intellectuelle qu'elle veut; s'il est impossible de substituer un genre à un autre, il n'est pas impossible de le modifier, de rendre cette nourriture plus saine. J'ai voulu prouver à mes lecteurs que si la lecture des romans est une nécessité, il est du moins possible de lire honnêtement des romans honnêtes. perfection qu'il méritait.

to tu la ui le

ta es pe

fr

no po dr

se

re po pe ne ble

did rai du les

M

un

s persontravail, s encous, je n'ai lui d'être apporter pagation n traquientielle-

er le roasement serait trôner: e serait e qu'un t qu'il de, de a nourt; s'il enre à de le e plus s lecsest ssible onnêIn effet, contrairement à la plupart des romans importés en ce pays, qui, tous ou à peu près sans exception, s'étudient à embellir le Vice et à enlaidir la Vertu, Antoinette de Mirecourt est une grande leçon de morale. Ecrit dans le but de démontrer les funestes résultats d'un mariage clandestin, ce roman est rempli d'enseignements utiles qui ne peuvent manquer de produire d'heureux fruits dans la position sociale où nous nous trouvons en Canada.—Sous ce rapport, plus d'un motif m'a fait entreprendre l'œuvre que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui au public.

D'un autre côté, l'ouvrage de Madame Leprohon est, comme je viens de le dire, essentiellement Canadien. Il se rapporte à l'Histoire de notre pays; les personnages qui y figurent appartiennent, pour la plupart, à la vieille noblesse Française; la scène se passe à Montréal: tout, en un mot, y est Canadien. L'auteur lui-même qui occupe un rang élevé dans la littérature anglaise du Canada et une place distinguée parmi les écrivains Américains, appartient à une famille Canadienne.—Pour toutes ces considérations, ne voulant pas qu'un

ouvrage de ce genre, auquel il ne manquait que d'être écrit en français, fût perdu pour notre littérature Canadienne, je me suis hasardé à entreprendre la traduction d'Antoinette de Mirecourt.

Ai-je réussi? Nécessairement, avec le peu de temps que j'ai pu y consacrer, beaucoup de défauts ont dû se glisser dans mon travail, mais du moins je me flatte d'avoir fait une traduction exacte, et si la phrase est quelquefois incorrecte, le style négligé, le sens a été scrupuleusement rendu, et le fond reste ce qu'il est dans l'original.

J'ôse donc espérer que le public, entrant dans les explications que je viens de lui donner, aura pour moi cette indulgence dont les lecteurs de L'Ordre ont bien voulu user à mon égard et tiendra compte, au moins, de ma bonne volonté. disciti el la tragaly el anad trada

asonad deely to an an J. A. Genand.

Montréal, 4 Août 1865. rang flory dans in hittensture and busin



do Canada or une place distinguée parmi

il ne mannçais, fût
nadienne,
rendre la
IRECOURT.
ent, avec
onsacrer,
e glisser
ns je me
n exacte,
ncorrecté scrueste ce

ATTOMETYE OF MARKOUR

Le tière roleil de normale de plas des sograble de nes cola camabona poteir ara

ndi të rayunë dana let rues ot ere lev muleons vert sullevas, de Nommunt telle quelle exte-

tupos de la Class della massa de la careb massan

en elected from his handsthander posits ear-

ne la Primos

lic, enje viens tte in-C'Ordre et tienine vo-

ND.

rang 6 da 6a tos 6a ans fi

00 7895

currence de con genre a aqual el sa amais parda poro actro latinguares capacidades de la conferencia de la companyo de la comp

相

120

45

98

-10

-11

bu bu

ro

tion er

trans dens cles explications, a conserve se viens go tui dennes, autre per tue a tre indulgence dent l'est lecteurs de L'Ordre cobbines coules more à man égard es menders notes notes per la manuel de manuel

1 A 3698 AND

Afrance College April 1861

## se formalité de frapper au martagie, firmehis-ANTOINETTE DE MIRECOURT. coungissance avec les personnes qui l'habi-

Malgra la pen d'aleration des platends si jostentent incompaniale avec me adees moderanes d'elogance et de confort malare les senlpsantes i grossières et les donnes desolorers er qui opeadreut les portes et les feuetres, molgro

reaux refléchissaicat au lein la lumière du soleil. Sawa none astreindre a la cercenonieu-

mles ordhicraves imitda qui sont disposés le long des more des différents appartements, il y a adans cette demenre une ciapveinte de richesse shet d'élégance sur laquelle il n'est pas purmis and tare doute. al nets panagetés a prix coûteux, les voses antiseques et ane finte affantres objets d'art que Le tiède soleil de novembre,—le plus dé-sagréable de nos mois canadiens,— jetait ses pales rayons dans les rues et sur les maisons irrégulières de Montréal telle qu'elle existait en 176-, quelque temps après que le royal étendard de l'Angleterre eut remplacé

Vers l'extrémité-Est de la rue Notre-Dame, qui était à cette époque le quartier aristocratique de la Cité, s'elevait une grande maison en pierre dont les innombrables petits car-

sur nos remparts le drapeau aux fleurs-de-lys

de la France.

reaux refléchissaient au loin la lumière du soleil. Sans nous astreindre à la cérémonieuse formalité de frapper au marteau, franchissons de suite porte d'entrée surmontée d'un vitreau en forme d'éventail; puis, pénétrant à l'intérieur, fesons l'inspection du tont, et lions connaissance avec les personnes qui l'habitent.

Malgré le peu d'élévation des plafonds si justement incompatible avec nos idées modernes d'élégance et de confort, malgré les sculptures grossières et les dorures décolorées qui encadrent les portes et les fenêtres, malgré les architraves imités qui sont disposés le long des murs des différents appartements, il y a dans cette demeure une empreinte de richesse et d'élégance sur laquelle il n'est pas permis de faire doute.

L'éclat de magnifiques peintures, les cabinets parquetés à prix coûteux, les vases antiques et une foule d'autres objets d'art que l'on aperçoit par les portes entr'ouvertes nous confirmeraient dans cette impression quand bien même nous ne saurions pas que cette maison est habitée par Monsieur d'Aulnay, un des hommes les plus marquants parmi les quelques familles appartenant à la vieille noblesse française qui étaient restées dans les principales villes du Canada après que leur pays eut passé sous une domination etrangère.

Au moment où nous le présentens au lecteur, le maître de céans,—personnage aux traits assez irréguliers, mais à l'extérieur d'an gentilhomme,—était assis dans sa grande umière du érémonieu-, franchisontée d'un énétrant à nt, et lions qui l'habi-

plafonds si ées moderles sculpdécolorées es, malgré sés le long ts, il y a le richesse oas permis

les cabiases antid'art que rtes nous on quand que cette d'Aulnay. ts parmi la vieille tées dans s que leur trangère. s au lecage aux extérieur a grande

Bibliothèque. Les trois murs de ce vaste appartement parfaitement éclairé, étaient couverts, du plafond au plancher, de rayons remplis de livres ; quelques bustes et portraits d'écrivains, artistement exécutés, en étaient les seuls ornements. Les durables reliures des volumes, parées d'aucune dorure, indiquaient que leur propriétaire les appréciait plus pour

leur contenu que pour leur apparence.

Dans l'amour passionné et sans affectation qu'il avait pour la littérature on aurait pu trouver, en effet, l'explication de la placidité de caractère et de la douceur d'habitudes qui caractérisaient le gentilhomme français, dans des circonstances de nature à mettre souvent à l'épreuve la patience de moirs philosophes que lai. Quand, après la capitulation de Montreal, ses parents et ses amis lui avaient conseillé de les suivre, de s'en retourner dans la vieille France, ou, tout au moins, de fuir la ville et d'aller chercher la solitude dans sa riche Seigneurie à la campagne, il avait jeté un coup-d'œil plein de tristesse autour de sa Bibliothèque, soupiré péniblement, et secoué la tête d'un air empreint d'une formelle détermination. En vain, quelques-uns d'entr'eux, plus violents que les autres, lui avaient-ils demandé avec indignation s'il pourrait patiemment supp der l'arrogance des fiers conquérants qui v naient de débarquer sur les rivages de leur pays ? en vain lui avaientils demandé comment il ferait pour souffrir, partout où il tour nerait ses yeux, partout où il porterait ses pas, l'uniforme écarlate des

soldats qui, au nom du roi Georges, gouvernaient maintenant sa patrie ? \_\_\_ A toutes ces représentations, à toutes ces remontrances où l'indignation s'était fait jour, il avait repondu tristement, mais avec calme, qu'il n'en verrait pas beaucoup de ces heros, attendû qu'il avait pris l'inébranlable résolution de s'enfermer pour toujours dans sa chère Bibliothèque, et de ne mettre les pieds dehors que le plus rarement possible. Enfin lorsque, non satisfaits de ces réponses, ses amis insistaient davantage, il les renvoyait à Madame d'Aulnay, et, comme on savait que cette jolie Dame avait, en plus d'une occasion, manifesté la ferme détermination de ne jamais aller s'enterrer, vivante, au fond d'une campagne, - quoique cependant elle n'eut aucune objection d'y être enterrée après sa mort,on avait fini par laisser M. d'Aulnay en paix.

Comme nous l'avons dit, le maître de la maison était tranquillement assis dans sa Bibliothèque; aucun souci politique ne troublait pour le moment ses plaisirs intellectuels et il était entièrement absorbé par la lecture d'un ouvrage scientifique, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit et donna passage à une élégante femme vêtue avec un goût exquis, et appartenant au type de ces héroines de Balzac qui ont dépassé la trentaine mais qui ont en-

core la prétention d'être jeunes.

- Monsieur d'Aulnay ! s'écria-t-elle en posant familièrement sur l'épaule de celui-ci sa jolie petite main chargée à profusion de bagues et de diamants.

-Eh! bien, qu'y a-t-il, Lucille? demandat-il en fermant son livre d'un air où on pouvait lire quelque regret mais non pas de l'impatience.

-Je suis venue t'annoncer qu'Antoinette

est arrivée.

—Antoinette! répéta t-il machinalement.
—Oui, cher distrait.—Et la belle mair de la jeune femme lui appliqua sur la joue un léger soufflet.—Oui, ma cousine Antoinette, cette chère enfant que j'avais si souvent inutilement demandée à son père depuis six mois, a enfin obtenu la permission de venir jouir un

peu, sous mes auspices, de la vie du monde.

Veux-tu parler de cette petite fillé rose et naïve que j'ai vue, il y a deux ans, à

la campagne, chez M. de Mirecourt ?

Précisément, mais au lieu d'une petite fille, c'est aujourd'hui une jeune demoiselle, et, ce qui ne lui nuit pas le moins du monde, une riche héritière. Mon oncle de Mirecourt a consenti à la laisser venir passer l'hiver avec nous, et j'ai résolu qu'elle verrait un peu de

société pendant ce temps là.

—Ah! je ne sais que trop bien ce que cela veut dire. A partir de ce moment, nos règlements d'intérieur vont être foulés aux pieds, la maison bouleversée et constamment assiégée par ces jeunes fats aux sabres traînants, par ces militaires Anglais dont tu as pris un soin tout particulier de me parler depuis quelque temps. Hélas! j'avais pourtant espéré que le départ du chevalier de Lévis et le ses braves compagnons mettrait à la retraite ce zèle,

n lorsque, mis insis-Madame ette jolie on, manie jamais e campaaucune mort,en paix. re de la s sa Bitroublait els et il ure d'un -coup la élégan-

tappar-

Balzac

ont en-

e en poui-ci sa

de ba-

gouver-

A toutes

emontran-

r, il avait

lme, qu'il

os, atten-

résolution

sa chère

de dehors

cette sièvre militaire; je dois l'avouer, à ma honte, si quelque chose eût pu me consoler pendant ce sombre épisode de l'histoire de mon pays, c'eût été la réalisation de cette

espérance.

- Que veux tu, cher ami? répondit Madame d'Aulnay sur un ton devenu plaintif; n'avons nous pas assez fait pénitence pendant de longs et lugubres mois ? Après tout, le monde doit vivre, et pour vivre il a besoin de société. J'aimerais autant vêtir le costume de Carmelite et te voir prendre la robe et le capuchon de Trappiste, que de continuer à vivre dans cette réclusion du cloître où nous

végétons depuis si longtemps.

-Tu es absurde, Lucille !--- Quant à la robe et au capuchon de Trappiste, je crois qu'ils conviendraient mieux à mon âge et à mes goûts, ou du moins qu'ils me seraient plus confortables que les costumes de fêtes et les habits de bal que tes projets vont me contraindre d'endosser. Mais enfin, pour parler sérieusement, je ne puis m'imaginer que toi qui avais l'habitude de parler d'une manière si touchante avec les militaires français des malheurs du Canada, - toi qui, par tes patriotiques dénonciations de nos ennemis et de nos oppresseurs, entraînais ceux qui t'écoutaient,-toi que le colonel de Bourlamarque a comparée à une héroine de la Fronde,-je ne puis, dis-je, m'expliquer que tu ailles recevoir et fêter ces mêmes oppresseurs.

-Mon cher d'Aulnay, je te le demande encore une fois : ai-je d'autre alternative? Je ouer, à ma ne consoler histoire de n de cette

ondit Mau plaintif; ce pendant s tout, le a besoin de costume de robe et le inuer à vie où nous

-- Quant ppiste, je à mon âge e seraient de fêtes et at me conur parler r que toi e manière nçais des tes paennemis ceux qui Bourlala Fronr que tu resseurs. demande tive? Je

ne puis convenablement, tu en conviendras, inviter à mes réunions des commis et des apprentis, et c'est tout ce qui nous reste : notre monde est dispersé d'un côté et de l'autre. Ces officiers Anglais peuvent être d'infâmes tyrans, de barbares oppresseurs, tout ce que tu voudras; mais enfin ce sont des hommes d'éducation, de bonnes manières, et—pour dernier argument—ils sont ma seulo ressource.

—Dans ce cas, dis-moi, je t'en prie, quand va commencer ce règne d'anarchie? demanda M. d'Aulnay qui, sans être convaincu, avait pris le parti de se soumettre.

—Oh! quant à cala, mon cher André, je suis certaine d'avoir ta pleine et entière approbation. Cette bonne vieille fête de la Sainte Catherine, que nos ancêtres célébraient si joyeusement, est l'époque que j'ai choisie pour ouvrir de nouveau nos portes à la vie. à la gaieté.

Et, je le crains bien, pour les fermer à la paix et à la tranquillité. Mais, au moins, connais tu que ques uns de ces messieurs désormais appelés à fréquenter nos salons et à

prendre part à nos dîners ?

—Sans doute. Le Major Sternfield s'est fait présenter ici hier par le jeune Foucher, lequel aurait eu autrefois beaucoup de difficulté à être admis dans mon salon; mais, hélas! le cercle de nos relations est devenu numériquement si restreint, que nous ne pouvona plus nous montrer aussi exclusifs.

-Est-ce que ce flamant que j'ai entrevu

dans le corridor était le Major Sternfield? demanda M. d'Aulnay, à bout de ressources.

-Flamant ! répéta sa femme avec un peu de pétulance: c'est une épithète qu'il ne mérite pas du tout. Le Major Sternfield est certainement un des hommes les plus jolis et les plus élégants que j'aie jamais rencontrés, et,ce qui vaut mieux encore, c'est un parfait gentilhomme de manières et d'habitudes. Il a exprime avec la plus grande déférence le vif désir qu'il avait, ainsi que ses compagnons, d'être admis dans nos salons Canadiens.

— Oui, pour en enlever quelques-unes de nos héritières, et tromper les autres jeunes filles

après leur avoir tourné la tête!

--Oh! tu te trompes, répliqua Madame d'Aulnay avec énergie. Dans tous les cas, nous aurons soin que ce soient eux qui perdent, et non pas nous. Pour notre part, Antoinette et moi, nous briserons une douzaine au mojns de ces cœurs insensibles, et nous vengerons ainsi les maux de notre pays.

-Que Dieu me préserve de la logique des femmes! murmura M. d'Aulnay, en ouvrant précipitamment son livre et en reprenant son fauteuil. Eh! bien, oui, reprit-il à haute voix, invite les tous, tous, depuis le général jusqu'à l'enseigne, si tu le désires, mais au moins laisse-moi en paix.

Sternfield ? ressources. vec un peu l ne mérite est certaiolis et les ntrés, et,ce fait gentil-. Il a exnce le vif mpagnons, iens.... nes de nos unes filles

Madame les cas. qui perart, Andouzaine et nous ys.

ique des ouvrant eprenant à haute général mais au

Heureuse et sière de son succes, Madame d'Aulnay traversa d'un pas léger le long et étroit corridor qui partait de la Bibliothèque, et entra à droite dans une jolie chambre fournie de tout ce qui pouvait donner du confort, mais dans laquelle régnait en ce moment-là une grande confusion. Des châles et des écharpes gisaient éparpillés sur les chaises, pendant qu'une valise ouverte et quantité de cartons étaient amoncelés sur le plancher.

Debout devant un grand miroir et mettant la dernière main à l'arrangement des flots de sa chevelure, se tenait une jeune fille à la taille légère et exquise, au visage plein de

charme et d'expression.

- Déjù habillée, charmante cousine! s'écria en souriant Madame d'Aulnay. Avec trèspeu tu as fait beaucoup, reprit-elle en jetant un coup-d'œil significatif et peut-être dédaigneux sur la robe gris-sombre, ausci unie dans sa façon que dans ses matériaux, que portait la jeune fille. Mais, approche donc que je t'examine de plus près ; d'ici je ne fais que t'entrevoir.

Joignant l'action aux paroles, elle attira son amie près de la fenêtre ; puis, écartant le lourd rideau de damas qui empêchait le jour de pénétrer entièrement dans la chambre:

-Sais-tu bien, Antoinette, que tu es devenue véritablement belle! exclama t-elle. Quel teint !\_\_\_\_

—Assez! assez! Lucille, interrompit celle qui était l'objet de ces éloges, en portant ses jolies petites mains sur sa figure, comme pour cacher la rougeur qui en couvrait la surface. C'est exactement ce que m'a prédit Madame Gérard lorsque je suis partie de la maisson.

—Je t'en prie, raconte-moi ce qu'a dit cette ennuyeuse, pointilleuse et scrupuleuse vieille

gouvernante? Viens me dire cela.

Et, fesant asseoir sa jeune compagne dans un fauteuil bien bourré, elle en approcha un autre et se jeta dans ses molles profondeurs.

—D'abord, dit Antoinette entrant en matière, elle a fait tout en son pouvoir et a plus glosé pendant une semaine que je ne l'avais entendue pendant un long mois, pour induire mon père à m'empêcher de venir ici. Elle a parlé de mon extrême jeunesse et de ma complète inexpérience, des dangers et des piéges qui environneraient mes pas, et alors, chère Lucille,—te le dirai-je?—elle a fait allusion à toi.

-Et qu'a t-elle donc dit de moi?

Rien de bien terrible; seulement, que tu étais une femme gracieuse, belle, accomplie, charmante;—ah! ah! c'est maintenant ton tour de rougir;—mais que tu étais éminemment incapab e de remplir la charge si pleine de responsabilité de servir de mentor à une jeune fille de dix sept ans. Etablissant un contraste entre nous, elle a prétendu que du contact de ton caractère plein d'imagination, léger et impulsif, avec mon esprit étour-

npit celle ortant ses nme pour surface. édit Male la mai-

dit cette e vieille

gne dans rocha un fondeurs. t en maet a plus l'avais induire Elle a de ma et des et alors. fait al-

nt, que accomntenant nis émiarge si mentor lissant du que laginaétour-

di, enfantin et romanesque, il ne pouvait resulter rien de bon en me confiant pendant six longs mois à ta direction.

Et qu'a répondu l'oncle de Mirecourt à

-Pas grand'chose d'abord, mais je suis tentée de croire que cette pauvre Madame Gérard en a beaucoup trop dit. Tu sais que papa se pique fort d'avoir une large part de cette fermete-pour employer un terme peu sévère-qui a constitué de temps immémorial un des attributs de notre famille. Aussi, sux instances de Madame Gérard, il avait commencé par répondre que, comme j'avais dixsept ans, il était temps que je visse un peu la société, ou du moins la vie des villes, -qu'après tout Madame d'Aulnay était sa nièce, femme aimable et pleine de cœur, et une foule d'autres éloges flatteurs dont je t'épargnerai l'énumération afin de ne pas trop flageller ta modestie. Cependant, les choses menacèrent un moment de tourner contre nous, car papa a une grande confiance dans le jugement de Madame Gerard, et il finit par faire remarquer qu'en effet je pourrais bien remettre à un autre hiver ma promenade à la ville. A cette déclaration, accablée par la chute de mes espérances, je fondis en pleurs. Cette circonstance trancha la difficulté. Papa rcvint sur sa première décision et déclara qu'il m'avait presque donné sa parole, et qu'à moins que je ne l'en dégageasse moi-même, il devait la tenir. Madame Gérard alors s'en prit à moi, et pendant deux jours, par ses prières

et ses instances, elle m'a rendue très-malheureuse. Un moment, je voulus faire le sacrifice de cette promenade et me rendre à ses prières, et j'étais bien près d'y céder, lorsque je recus ta dernière lettre si bonne et si pressante. Après en avoir pris connaissance, j'embrassai tendrement Madame Gérard-pourquoi ne le ferai-je pas ? depuis ma plus tendre enfance elle a été pour moi une amie pleine d'affection,-et je la priai de me pardonner pour cette fois si je lui désobéissais. Elle a dit\_\_\_\_ Mais qu'importe? me voilà!

-Et tu es très-bien venue, ma chère petite cousine. Je déclare que je n'aurais eu ni le cœur ni le courage d'entrer dans la campagne de cette saison sans un auxiliaire aussi précieux que toi. Tu es une riche héritière, une jolie fille, de haute naissance: tu vas rencontrer ici l'élite même de ces élégants étrangers Anglais. To a on the file to the

C fo

de

n

te

le

qı

re

88

du

te

-Anglais ! répéta Antoinette en fesant un léger mouvement de surprise. Oh! Lucille,

papa en abhorre même le nom.

-Qu'est-ce que cela fait ? Si nous ne les avons pas, qui aurons nous ? Nos chers officiers Français, ainsi que la fleur de notre jeune noblesse nous ont laissés pour toujours ; ceux de ces derniers qui restent au pays sont dispersés dans les campagnes, enfermés dans de lugubres Seigneuries ou de vieux Manoirs solitaires; ils ne seraient que des visiteurs incertains et d'occasion. Assurément, je n'ouvrirai pas mes salons, qui ont été fréquentés tous les soirs, pendant si longtemps, par des

s-malheue sacrifice i ses prièsque je repressante. embrassai quoi ne le e enfance e d'affecner pour

hère petiis eu ni le campagne aussi préière, une s renconétrangers

a dit\_\_\_\_

en fesant ! Lucille.

ne les as officiers jeune nos ; ceux sont diss dans de noirs soteurs inje n'ouéquentés , par des

hommes comme le colonel de Bourlamarque et ses chevaleresques compagnons, à des employés au gouvernement inférieur que nos maîtres Anglais n'ont pas même juge dignes d'être destitues. Mais, dis-moi, les deux jeunes Léonard doivent-elles venir à la ville prochainement?

-Oui, j'ai reçu hier une lettre de Louise qui m'annonce qu'elles doivent venir toutes deux passer une couple de mois à Montréal

chez leur tante.

-Tant mieux: elles sont jolies, élégantes, elles seront par conséquent ajoutées à notre cercle. Mais, je dois t'avertir à temps qu'il faut que tu aies pour mardi prochain une jolie toilette de bal dont je me propose de surveiller en personne l'achat et la confection. J'ai décidé que nous célèbrerions la Ste. Catherine avec tout l'éclat possible. En attendant, je dois te dire que si tu t'ennuies quelque peu lorsque tu seras seule dans ta chambre, tu n'auras qu'à te poster près de la fenêtre à toutes les heures de relevée : tu pourras voir de là les superbes tournures de nos futurs invités qui se promènent constamment dans la rue.

-En connais-tu quelques-uns, Lucille?

-Je n'ai fait la connaissance que d'un seul, mais je puis te dire que si les autres lui ressemblent seulement, nous ne regretterons assurément pas autant les braves compagnons du chevalier de Lévis. Le Major Sternfieldtel est son nom-et il a mis tout le régiment à ma disposition, m'assurant que ses officiers se rendraient également empressés et agréa-

1

n d

m

m C

le

m

à

m dé

8'6

m rit

mi pe

pe

plu réc

et

mo nat

Ma

lect

rais

bles, -le Major Sternfield donc est très-joli, de manières polies et courtoises, en un mot c'est un homme du monde accompli. Il s'est fait présenter ici par le jeune Foucher, et quoique, de prime abord, je l'aie reçu avec un peu de réserve, ma froideur apparente a bientôt cédé au charme de ses hommages pleins de déférence et à la délicate flatterie de ses manières. A toutes ces perfections, le charmant homme joint encore celle de parler trèsbien le français : il m'a dit avoir passé deux ans à Paris. En partant, il m'a demandé la permission de revenir bientôt avec deux de ses amis qui désirent vivement, paraît-il, se faire présenter ici.

-Et qu'est-ce que mon cousin d'Aulnay

dit de tout cela?

-En vrai philosophe, en bon et sensible mari qu'il est, il murmure d'abord, mais finit par se soumettre. Et il vaut mieux pour nous deux qu'il en soit ainsi, car quoiqu'il n'existe qu'une très faible sympathie entre lui et moi, -lui, étant un homme positif, pratique et savant, tandis que moi je suis d'un tempérament romanesque et enthousiaste, ne pouvant souffrir la vue d'un livre, à moins que ce ne soit un roman ou une poésie sentimentale nous sommes heureux, en dépit de cette frappante disparité de goûts et de caractère, et nous avons l'un pour l'autre un mutuel attachement.

-Aimais tu beauconp M. d'Aulnay lorsque vous vous êtes meries ? demanda toutà-coup mais avec nection in Antoinette qui

avait la conscience de parler d'un sujet jusque-

là défendu à sa jeune imagination.

-Oh ! (non, chère.) Mes parents, quoique remplis de bonté et d'indulgence à mon égard, se montrèrent inflexibles sur cette question de mon mariage. Ils se contenterent simplement de m'informer que M. d'Aulnay était le mari qu'ils m'avaient destiné et que je lui serais unie dans cinq semaines. Je pleurai presque sans interruption pendant huit jours. Mais, maman m'ayant promis que je choisirais moi-même mon trousseau qui serait aussi riche et aussi coûteux que je pourrais le désirer je fus tellement occupée par mes emplettes et mes modistes, que je n'eus plus de temps à donner à l'expansion de mes regrets, jusqu'au jour de mon mariage. Eh! bien, malgré cela, je te déclare que je suis heureuse, car M. d'Aulnay s'est toujours montré indulgent et généreux; mais, ma chère enfant, l'expérience a été terriblement hasardée, car elle aurait pu se terminer par une longue vie de misère\_\_\_\_ Rappelle-toi, Antoinette, continua t-elle avec un petit air de sentimentalisme, que la base la plus solide d'un mariage heureux, c'est l'amour réciproque et une parfaite communauté d'ame et de gensiments.

Apparemment l'estime mutuelle, la dignité morale et la prudence dans un choix convenable ne comptaient pour rien aux yeux de

Madame d'Aulnay.

Après cet exposé, nous demanderons au lecteur si la digne gouvernante n'avait pas eu raison d'élever la voix contre l'idée de remet-

d'Aulnay

est très-joli,

en un mot

pli. Il s'est

Foucher, et

ecu avec un

ente a bien-

ages pleins

tterie de ses

ons, le char-

parler très-

passé deux

demandé la

ec deux de

paraît-il, se

et sensible mais finit pour nous i'il n'existe lui et moi, ique et satempérane pouvant que ce ne mentale cette frapactère, et tuel atta-

nay lorgnda toutnette qui

tre entre les mains d'un tel mentor une jeune fille comme Antoinette de Mirecourt, avec son inexpérience d'enfant, douée d'une imagination aussi poétique, d'un cœur aussi ardent, aussi passionné?

q

la le ap di C da

tir se vic tre en

An dé le ter

attibla
pire
vie
gre

cet

or une jeune irt, avec son imagination rdent, aussi

Après avoir présenté notre héroïne au lecteur, il n'est que juste que nous consacrions quelques pages à ses parents et à ses antécédents.

Vingt ans avant l'époque où commence notre récit, par une magnifique journée d'octohre, la joie et la gaieté règnaient dans toute la Seigneurie et au Manoir de Valmont dans lequel Antoinette vit plus tard le jour, et qui appartenait à sa famille depuis la concession du fief au vaillant Rodolphe de Mirecourt. Ce beau gentilhomme, qui était venu en Canada sans aucune autre fortune qu'une épée é. tincelante et qu'une paire de brillants éperons, se trouva bientôt, en retour de quelques services rendus à la France, propriétaire et maître du riche domaine de Valmont qui passa ensuite, en ligae directe, entre les mains de son propriétaire actuel, Arthur de Mirecourt. Arrive à l'âge viril celui-ci céda bientôt au désir naturel de voir le beau pays de France, le brillant Paris dont il avait entendu aconter tant de merveilles.

Mais, ébloui d'abord par la splendeur de cette grande capitale et par ses innombrables attractions, le jeune homme ne tarda pas à se blaser de cette brillante dissipation et à sou-pirer vivement après les plaisirs simples, la vie tranquil e de son pays natal. Aussi, malgré les sollicitations pressantes de ses jeunes

M

pro

pe

ve

jar

les

rei

rin

d'u

qu

ma

de

pré

cél

voi

diff

Ar

re

l'er

elle

que

Ce

ne

tar

de

cla

Boli

ran

de

exc

elle

de

amis de Paris, malgré les sarcasmes que lui lançaient les Dames lorsqu'il parlait du "pays de la neige et des Sauvages,"—il s'en revint dans sa patrie qu'il aimait d'un amour encore plus grand que lorsqu'il l'avait quittée. Disons-le à sa louange, son séjour à Paris n'avait en rien altéré les goûts paisibles et purs de son enfance, et jamais il n'avait pris part aux fêtes parisiennes avec autant de légèreté d'esprit et de gaieté de cœur qu'il en déploya dans les modestes réjouissances qui accueillirent son retour à Valmont.

Des cœurs aimants l'attendaient là pour lui souhaiter la bienvenue: sa mère qui, veuve depuis longtemps, avait trouvé, dans son affection pour lui, une si grande consolation de la mort de son mari et de ses autres enfants qui reposaient paisiblement dans le caveau de l'église au-dessous du banc dans lequel chaque dimanche et chaque jour de fête elle allait immanquablement prier Dieu; des voisins, des censitaires et la jeune Corinne Delorme, orpheline et parente éloignée de Madame de Mirecourt, que celle-ci avait élevée avec un soin tout maternel, et qu'Arthur avait appris à considérer comme sa sœur.

Quoique d'une figure gracieuse et possédant de petits traits parfaitement réguliers, Corinne n'avait jamais obtenu le titre de beauté. Cela était dû, partie à l'absence qu'on remarquait chez elle de cette gai té et de cette animation qui manquent rarement aux jeunes Canadiennes, partie à son air languissant et mélancolique, résultat d'une constitution délicate excessivement fragile.

du "pays
s'en revint
our encore
ttée. Dioris n'avait
e et purs
pris part
le légèreté
en déploya
i accueilli-

là pour lui, veuve den affection
de la mort
s qui repole l'église
que dimanit immans. des cen, orpheline
Mirecourt,
n tout maconsidérer

possedant ers, Corinde beaute, qu'on rede cette nux jeunes guissant et ution déliUne femme plus exigeante que Madame de Mirecourt aurait sans doute accusé sa jeune protégée d'ingratitude, tant celle ci se montrait peu communicative, tant elle mettait de réserve dans ses paroles et dans ses manières ; mais jamais cette retenue ne lui avait fait oublier les intentions délicates, la respectueuse déférence qu'une jeune fille doit à sa mère.

Jamais peut-être la froideur naturelle de Corinne ne se manifesta à Madame de Mirecourt d'une manière aussi évidente, aussi frappante qu'à l'occasion du retour d'Arthur au foyer maternel. Pendant que toutes les personnes de la maison, les amis, les voisins de la famille préparaient des fêtes et des réjouissances pour célébrer cet heureux retour, elle seule laissait voir un calme qui s'élevait presque à de l'indifférence; et lorsque, à son arrivée, le jeune Arthur, après avoir tendrement pressé su mère dans ses bras, se tourna vers elle pour l'embrasser comme il eût fait avec sa sœur, elle ne manifesta pas plus de joie et d'émotion que si son départ n'eût eu lieu que la veille. Cette espèce d'insensibilité frappa le jeune homme, et lorsque, quelques heures plus tard, il en fit la remarque à sa mère, —dans un de ces entretiens confidentiels que celle ci déclara être un ample déclommagement de la solitude dans laquelle son cœur avait vécu durant l'absence de son cher enfant,--Madame de Mirecourt trouva une foule de raisons pour exonérer l'accusée : cette pauvre Corinde, Ajt elle, est tellement malade! elle & des maux de tête si fréquents !...meis ces excuses

charitables n'empêchèrent pas le jeune homme de persister dans sa première idée et d'at tribuer la froideur de Corinne à un détestable

égoïsme.

On aurait pu croire que Madame de Mirecourt, qui venait de retrouver son fils, ne se presserait pas de partager avec une rivale la large part qu'elle occupait dans son cœur ; cependant, tel était bien son désir. En effet, à peine était-il installé dans la maison, qu'on vif désir de le voir marié s'empara d'elle. Obéissant à l'impulsion de cette préoccupation maternelle, elle en dit un mot à quelques unes de ses amies, et Arthur se vit bientôt assiégé d'invitations pour des soirées et des parties de plaisir où il était certain de rencontrer de jolis minois qui auraient figuré avec un singulier avantage dans les salons du vieux Manoir. Agé de vingt-huit ans, doué d'une brillante imagination, le cœur libre de tout lien, le jeune de Mirecourt ne crut pas devoir s'abstenir de ces réunions sociales, et il y manquait rarement. Bientôt il fut obligé de s'avouer à luimême qu'il répordait quelque peu à la sympathie que semblait avoir pour lui une riche héritière, jeune, jolie et parfaitement douée sous le rapport de l'esprit. Mais les choses. n'avançant pas avec la rapidité qu'elle aurait désirée, Madame de Mirecourt se détermina à inviter celle qu'elle avait déjà choisie pour être sa fille, à venir, ainsi que plusieurs autres jeunes gens, passer une quinzaine de jours chez elle.

Cette promenade était maintenant à son terme, et rien de bien remarquable ne s'était pas ave mo bor cur mo fill éta s'ill hor rati fût gai

fra

rini

plu

vait

don ress ville dan plar oper près ente celle sera

crai C la d

deux

deià

eune homée et d'at détestable

de Mirefils, ne se rivale la cœur ; cen effet; à , qu'un vif le. Obeisation maes-unes de it assiege parties de rer de joun singux Manoir. brillante en, le jeus'abstenir quait rauer à luila sympaane riche nt douée es choses. lle aurait termina à isie pour irs autres de jours

nt à son ne s'était

passé dans l'intervalle. Sans doute Arthur avait causé, dansé et plaisanté avec Mademoiselle de Niverville qui était en effet aussi bonne que charmante; mais c'était tout. Aucun mot douceureux, aucune déclaration d'amour n'étaient tombés de ses lèvres. La jeune fille était sur le point de partir, et tous deux étaient aussi libres l'un vis-à-vis de l'autre que s'ils ne se fussent jamais rencontrés. Le jeune homme éprouvait pour elle une sincère admiration; à la vérité il eût été difficile qu'il en fût autrement, et plus d'une fois la douce gaieté, les bienveillantes dispositions de la jeune fille se laissaient voir en un contraste si frappant avec l'apathique indifférence de Corinne qui semblait devenir de jours en jours plus froide et plus réservée, qu'Arthur ne pouvait s'empêcher de souhaiter pour sa mère dont elle devait être la compagne, qu'elle ressemblat à la charmante héritière de Niverville. - 188 H MARTINE

Pendant que ces choses se passaient, Madame de Mirecourt, inquiète au sujet de ses plans de mariage, pensa à s'assurer de la coopération de Corinne et la pria d'insister auprès d'Arthur pour qu'il en vînt enfin à une entente avec Melle. de Niverville avant que celle-ci partît de Valmont. La bonne mère se serait volontiers chargée de cette tâche, si les deux ou trois tentatives inutiles qu'elle avait déjà faites dans ce sens ne lui eussent fait craindre que celle-ci aurait le même sort.

Corinne accepta, quoique avec répugnance, la délicate mission qu'on lui confiait, et un matin elle entra dans la salle à diner où Arthur, toujours très-matinal, était à lire.

I

a

CE

80

re

pe

l'e

DE

86

m

C

siı

qu

ric

pa

en

Ca

l'e:

do

COL

av

ch

BV la

Le jeune de Mirecourt l'écouta très-patiemment, car ses manières denotaient plus de bienveillance qu'à l'ordinaire. Elle renchérit sur les mérites de Louise, fit valoir les espérances que Mademoiselle de Niverville et ses amis avaient probablement fondées sur les attentions qu'il lui avait portées, et montra le bonheur qu'aurait sa tendre nère de voir se réaliser enfin les plus chers aésirs de son cœur.

L'éloquence paisible mais persuasive avec laquelle elle parla surprit et convainquit presque Arthur qui ne se rendit pas cependant. Il répondit en riant qu'il avait du temps devant lui, que les invités de la maison devaient aller faire une promenade en voiture durant la même relevée, et que, comme il avait l'intention de conduire lui-même Mademoiselle de Niverville, il aurait alors une occasion très-favorable pour remplir l'attente générale. Voyant que Corinne devenait plus pressante, il s'empara de sa main, et poursuivit sur un ton plus sérieux :

-Cette plaisanterio no m'empêchera pas, ma bonne petite sœur, de réfléchir sérieusement et peut-être d'agir d'après les conseils que tu viens de me donner. La promenade de cet après-midi me fournira sans doute une occasion des plus propices : si je puis seulement me résoudre à m'en prévaloir! Tu

viendras avec nous, n'est-ce pas ?

-Je crains bien de ne pouvoir le faire. J'ai à écrire une lettre, et il vaut mieux que je

ner où Arlire.

ta très-paient plus de e renchérit ir les espéville et ses es sur les et montra ère de voir sirs de son

uasive avec convainquit pas cepenil avait du de la maimenade en t que, come lui-même urait alors emplir l'atne devenait sa main, et : 1

êchera pas, chir sérieules conseils promenade s doute une puis seulealoir ! Tu

le faire. J'ai eux que je

m'acquitte de cette tâche pendant la journée, afin de pouvoir vous rejoindre au salon pour cette veillée qui est la dernière que nos amis passent avec nous. Pour ce matin, j'ai une somme de travail plus forte que je n'en pour-

rai accomplir.

Le temps était magnifique, le soleil brillait de tout son éclat, les chemins étaient superbes : quelle bonne fortune pour une promenade en voiture,! Madame de Mirecourt elle-même avait été invitée à faire partie de l'excursion, et, enfoncée sous une robe de peau d'ours dans sa large et commode cariole, elle paraissait aussi gaie, aussi heureuse que Louise elle-même.

Fidèle à sa détermination, Corinne était restée à la maison. Au moment du départ, elle se mit à la fenêtre, et agita de la main son mouchoir en signe d'adieu aux gais tourristes. Cette attitude, le calme sourire qui se dessinait sur ses traits pâles et délicats, l'éclat que les rayons du soleil répandaient sur sa riche et soyeuse chevelure, tout cela la fesait paraître si jolie, que de Mirecourt regretta encore une fois de voir tant de froideur se cacher sous un si charmant extérieur.

Mais ces pensées s'effacèrent bientôt dans l'excitation du départ, dans les attentions dont il devait faire preuve vis-à-vis sa jolie compagne. En effet,à peine les excursionnistes avaient-ils parcouru quelques arpents, que la charmante Louise se mit dans la tête qu'elle avait froid, et qu'elle commença à regretter l'absence d'un certain châle dont le chand

tissu lui offrait une protection contre les portes bises de l'hiver. Il va sans dire qu'un aussi galant cavalier que de Mirecourt s'empressa d'offrir de retourner à la maison pour y prendre un objet aussi précieux, et aussitôt la voiture revint à son point de départ.

—Je vais tenir les rênes, M. de Mirecourt, pendant que vous allez entrer à la maison. J'ai laissé mon châle dans la petite salle. Je vous prie de ne pas vous fâcher si je suis aussi oublieuse et si je vous occasionne autant

t

P

-fc

de trouble.

La seule réponse du jeune homme fut un sourire plein de tendresse et de doux reproches; puis, d'un pas léger et rapide, il monta dans la chambre qui lui avait été indiquée et y trouva effectivement le châle qu'il était venu chercher. Mais, à peine s'en était-il emparé, qu'un sanglot étouffé vint frapper ses oreilles. Surpris, il jeta autour de la chambre un regard scrutateur. Ce bruit, répété, semblait venir d'une chambre adjacente dont la porte donnait sur celle dan laquelle il se trouvait et qu'une couple de rayons avait fait orner du titre pompeux de Bibliothèque.

Qu'est ce que cela pouvait être? quelle signification donner à ce bruit contenu?\_\_\_\_
Tout-à-coup, par la porte entr'ouverte, les yeux du jeune homme tombèrent sur un miroir suspendu au mur opposé de la Bibliothèque et dans lequel se reflétait la figure de Corinne Delorme. La jeune fille était assise sur un tabouret et semblait plongée dans l'amertume d'un chagrin profond; ses yeux étaient fixement attachés sur un objet que sa main te-

re les ... dire qu'un court a'em. aison pour et aussitôt art...

Mirecourt, la maison. salle. Je si je suis ane autant

me fut un ux reproe, il monta ndiquée et qu'il était tait-il emrapper ses a chambre pété, same dont la il se trouavait fait

hèque. e? quelle enu 7 e, les yeux niroir susthèque et e Corinne e sur un amertume aient fixemain tenait d'une étreinte serrée et sur lequel elle déposait de temps à autre des baisers passionnés. Cet objet ! c'était le portrait d'Ar. thur que celui-ci avait apporté de France et donné à sa mère.

Le jeune de Mirecourt comprit alors toute la vérité. Cette froideur, cette indifférence dont Corinne avait fait preuve, c'était donc une feinte, un voile de glace avec lequel la jeune fille avait reconvert un amour qui avait grandi avec elle, qui était devenu le sentiment dominant de sa vie, mais un sentiment que la noble fierté et la modestie de l'enfant lui avaient fait concentrer en elle même. Oui, malgré cet amour ardent qu'elle éprouvait pour lui, elle avait eu assez de courage pour plaider la cause d'une autre, pour lui sourire au moment même où,-elle en était convaincue,-il allait offrir son cœur à une rivale!

De Mirecourt se retira sans faire le moindre bruit, mais lorsqu'il rejoignit Mademoiselle de Niverville, sa figure était plus pâle et son air plus réservé que de coutume. Pendant toute la promenade, malgre ses plus grands efforts pour être gai, il parut trèspréoccupé, ce qui lui valut les railleries de sa jolie compagne. Quel que fut le sujet de la conversation, il ne laissa échapper aucune déclaration d'amour, et, de retour au Manoir, il prit congé du groupe animé qui s'était formé autour du grand poèle et n'y revint qu'au bout d'une couple d'heures. Gu Ma

La première personne qu'il rencontra en entrant au salon fut Corinne qui, un calmo

sourire sur son pâle visage, lui dit qu'elle esperait " qu'il s'était bien amusé durant la promenade?"

-Mediocrement, repondit Arthur. Mais dois-je te dire, sœur, que j'ai suivi tes con-

seils on noni?

Cœur courageux ! aucune contraction de ses traits, aucun froncement de ses sourcils ne laissèrent deviner les terribles souffrances qu'elle éprouvait.

-Oui, répondit-elle sur un ton bas mais distinct; dis-moi que tu as rempli les vœux de la meilleure des mères, les souhaits de tous

tes amis.

Il plongea sur elle un ceil penetrant, et

poursuivit :

-Me féliciterais-tu, Corinne, si j'avais agi ainsi, et si ma démarche avait été couronnée de succès ?

A cette question inattendue, le visage de la jeune fille se couvrit d'un vif incarnat qui disparut presqu'aussitôt; puis, se levant, elle répondit sur un ton tranquille et presque froid :

-Pourquoi non ? Le choix que tu as fait est un choix contre lequel on ne peut raison-

nablement élever aucune objection.

Sans le lui dire ouvertement, Corinne insinua à Arthur que durant la veillée ils ne devaient plus être vus ensemble; et ils se séparèrent. Mais il savait maintenant à quoi s'en tenir sur cette indifférence et cet égoïsme apparents sur lesquels il s'était jusque-là si étrangement mépris et qu'il avait si fortement condamnés.

u'elle eslurant la

i tes con-

ourcils ne ouffrances

bas mais les vœux s de tous

trant, et

avais agi ouronnée

age de la nat qui ant, elle presque

u as fait t raison-

nne insiils ne
ls se seà quoi
it égoïsisque-là
si forte-

Le lendemain, Louise de Niverville laissait Valmont, et son tardif prétendant n'avait pas encore ouvert la bouche. Le sens d'honneur délicat qui le distinguait, la chevaleresque générosité de son cœur avaient montré au jeune de Mirecourt qu'il n'était plus libre, qu'il appartenait de droit à celle qui lui avait prodigué, sans qu'il l'eût cherché, sans qu'il l'eût demandé, le riche trésor d'un secret amour.

Aussi, après une semaine de paisibles réflexions qui lui firent voir qu'une sympathie véritable pour Mademoiselle de Niverville n'avait jamais pris racine dans son cœur,—après une semaine pendant laquelle Corinne sembla avoir pris à tâche de l'éviter, luttant, comme une femme peut seule le faire, contre cette affection qui devenait chaque jour plus intense et plus profonde;—un soir que la jeune fille était dans l'encadrement d'une fenêtre, regardant silencieusement au dehors les flocons de neige qui tombaient, il s'approcha d'elle, et, sans plus de préambules lui demanda de vouloir bien être sa femme?

A cette demande, elle devint terriblement pâle, et, après quelques instants d'un silence

plein d'émotion, elle murmura :

-Puis je être, moi pauvre fille, puis je être l'épouse que votre mère choisirait et qui vous

vaudrait l'approbation de vos amis ?

Corinne. Je ne me marie pas pour complaire à mes amis ni à ma mère, et d'ailleurs, celle-ci m'aime trop pour trouver à redire sur le choix

que je ferai. Ainsi, dis-le moi franchement: misimes tu assez pour devenir ma femme ?

Doucement et presque en hésitant, comme si elle eus craint de livrer le secret qu'elle gardait depuis si longtemps, Corinne laissa échapper la petite monosyllable oui! et quelques semaines après, leur mariage était célébré très-simplement, sans pompe, dans la petite église du village. Madame de Mirecourt, la première impression de surprise passée, avait sans peine sacrifié ses vœux

à ceux du cher fils qu'elle idolâtrait.

Après son mariage, la froideur et l'indifférence de Corinne s'évanouirent comme fond la neige sous le soleil d'avril, et jamais femme ne fut plus aimante ni plus devouée. Jamais de Mirecourt ne lui dit qu'il avait surpris son secret jamais, non plus, il ne lui donna à supposer qu'elle devait son bonheur autant à la compassion qu'à l'amour. Sa générosité fut bientôt récompensée, car l'affection ardente que sa jeune femme lui avait depuis si longtemps secrètement réservée, ne tarda pas à s'enfiltrer dans son propre cœur et à le remplir tout entier.

Hélas! une union aussi heureuse et aussi confiante devait bientôt être douloureusement éprouvée. Deux années de bonheur domestique sans mélange de peine ou de refroidissement d'amitié, deux années seulement de douces félicités pendant lesquelles Antoinette vint au monde, leur étaient accordées : après ce temps, la jeune femme, toujours délicate, commença à dépérir.

H

ps

m

la

la

et

aiı

pr

anchement: Aucune affection, aucun soin ne purent la femme ? sauver, et en peu de mois elle fut arrachée int, comme des bras de son époux pour être transportée ecret qu'eldans sa dernière demeure terrestre. A peine s, Corinne le premier anniversaire de sa mort était-il arrillable outi! vé, que Madame de Mirecourt alla la rejoinr mariage dre, laissant le Manoir aussi sombre, aussi ans pompe, silencieux que la tombe. Madame de de surpri-

Le temps fixé pour le deuil étant passé, des amis commencèrent à insinuer au jeune venf que sa demeure avait besoin d'une maîtresse, qu'il était trop jeune pour se renfermer dans un chagrin éternel; mais il resta sourd à toutes leurs suggestions, et après s'être procuré dans la personne de l'estimable Madame Gérard une excellente gouvernante pour sa jeune enfant, il se retira tout-à-fait dans cette paisible solitude de la vie de campagne qu'il n'abandonna plus jamais.

La petite Autoinette fut heureuse outre mesure en trouvant un guide aussi bienveillant et aussi sûr pour remplacer auprès d'elle la tendre mère que si jeune elle avait perdue, et malgré l'excessive induigence de son père ainsi que l'étourderie naturelle de ses propres dispositions, elle devint une jeune personne aimable et charmante, sinon parfaite.

et aussi eusement domestifroidisset de dountoinette s: après délicate,

ses voux

et l'indiffé-

mme fond

ais femme

Jamais

urpris son

na à sup-

itant à la

rosité fut

ardente

si long-

da pas à

i le rem-

t. 98

alhenr

effo cou étai

ge (

sist

com

que

exa

port

trai

voix

siqu

qu'o

heu

vieu

Aur

étai

de

man

nièr

plus

jor

rem

elle-

lieu

men

bile

le to

à ce

ner

U

C'était la veille de la Ste. Catherine, ce jour marqué de temps immémorial chez les Canadiens, dans la maisonnette de l'habitant aussi bien que dans le Manoir du Seigneur, par une franche gaieté et des fêtes innocentes, et qui correspond avec l'Hallow-E'en des Anglais.

Ce soir-là, la maison de Madame d'Aulnay, brillamment illuminée, retentissait des gais accords d'une contre-danse et d'un cotillon. Ses magnifiques appartements, remplis d'uniformes étincelants, de robes légères et élégantes, présentaient un coup-d'œil brillant

et animé.

Gracieusement appuyée sur le manteau de la cheminée dont le feu pétillant jetait un nouvel éclat sur ses traits réellement beaux, Madame d'Aulnay causait avec un homme grand, de belle apparence, dont le teint clair et les yeux bleus foncés indiquaient l'origine Anglo Saxonne. Pour produire de l'effet, la jeune femme avait mis en œuvre toute l'artillerie de ses charmes, des regards expressifs, des sourires fascinateurs et une voix légèrement modulée ; mais quoiqu'il se montrât poli et attentif, néanmoins elle se crut autorisée à penser qu'elle n'avait fait sur lui qu'une bien faible impression: pour elle, qui était d'ordinaire tant recherchée, cet échec avait quelque chose de réellement mortifiant.

Pendant qu'elle se consumait ainsi en vains efforts, sa cousine, Mademoiselle de Mirecourt, avait plus de succès auprès de celui qui était en ce moment son danseur. Ce personnage était le Major Sternfield, surnommé l'irrésistible par quelques-unes des Dames de la compagnie, et qui certainement semblait presque mé iter par son extérieur ce titre un peu exagéré. Une grande taille parfaitement proportionnée, des yeux, des cheveux et des traits d'une beauté sans défaut, joints à un merveilleux talent de conversation et à une voix dont il savait moduler l'accent sur la musique la plus riche, étaient des dons rares qu'on ne trouve pas toujours réunis dans un heureux mortel. Ainsi pensaient plus d'un envieux et plus d'une admiratrice ; ainsi pensait Audley Sternfield lui-même.

Une partenaire convenable pour cet Apollon était sans contredit la gracieuse Antoinette de Mirecourt dont les charmes personnels étaient doublement rehaussés par cette charmante naïveté et cette timide vivacité de manières qui, pour plusieurs, la rendaient encore plus séduisante que sa beauté même. Le Major Sternfield était penché vers elle, apparemment indifférent à toute autre chose qu'à elle-même, et ne lui donnant certainement pas lieu de se plaindre d'un manque d'empressement. Tout à coup, avec une assez grande habileté pour une novice comme elle, changeant le ton de la conversation que Sternfield, même à cette première entrevue, cherchait à entrainer sur le terrain glissant du sentiment :

nt l'origine e l'effet, la oute l'artilexpressifs, oix légèreontrât poli autorisée lui qu'une qui était chec avait

atherine, co

ial chez les

le l'habitant

lu Seigneur,

tes innocen-

ow-E'en des

ame d'Aul-

ntissait des

t d'un cotil-

nts, remplis

s légères et

ceil brillant

manteau de

t jetait un

ent beaux,

un homme

e teint clair

—Dites-moi donc, s'il vous plait, s'écria-telle, le nom de vos compagnons d'armes : ils

me sont tous inconnus.

-Volontiers, répondit-il avec amabilité; et j'y ajouterai, si vous le voulez bien, une esquisse de leur caractère. Cette description, d'ailleurs, servira de préliminaire à leur présentation, car tous, à l'exception d'un seul, se sont promis de ne pas partir d'ici ce soir sans avoir obtenu ou tente d'obtenir cette faveur. Pour commencer, ce monsieur sombre et tranquille que vous voyez à votre droite, est le Capitaine Assheton, un caractère très-aimable et très-inoffensif. Le jovial et rubicond personnage près de lui est le Docteur Manby, notre chirurgien, qui ampute un membre aussi joyeusement qu'il allume un cigare. Ce jeune et joli monsieur mis avec tant de recherche qui danse vis-à-vis de nous, est "Hon. Percy de Laval; mais comme, persuade que vous le permettriez, je lui ai promis de vous le présenter dès que ce quadrille sera terminé et qu'il doit vous demander la faveur de danser le prochain avec vous, vous aurez bientôt occasion de le connaître et de le juger par vous même.

—Mais quel est ce majestueux personnage qui cause avec Madame d'Aulnay ! demanda Antoinette en jetant un coup-d'œil dans la direction où se trouvait Lucille avec son im-

passible partenaire.

-C'est le Colonel Evelyn.

Et en prononçant ce nom, une expression d'aversion mêlée d'impatience traversa la

ait. s'écria-t-'armes: ils

amabilité ; z bien, une description. à leur prél'un seul, se ce soir sans ette faveur. bre et tranoite, est le très-aimaet rubicond eur Manby. embre auscigare. Ce tant de renous, est me, persuai promis de adrille sera r la faveur ous aurez de le juger

personnage ! demanda il dans la ec son im-

expression aversa la

figure du militaire. Mais il la réprima presqu'aussitôt et ajouta sur un ton plus bas : 4.4.

-C'est la seule exception à laquelle j'ai fait allusion tout-à-l'heure et qui ne s'est pas engagé à faire votre connaissance ce soir. N'est ce pas assez, ou voulez vous en savoir davantage sur son compte?

- Certainement : il m'intéresse maintenant

plus que jamais.

-C'est bien là une perfide réponse de femme! pensa en lui-même Sternfield qui reprit en inclinant légèrement la tête : Eh! bien, vos désirs seront satisfaits. Je vous dirai en peu de mots, mais strictement confidentiels, ce qu'est le Colonel Evelyn. Il compte parmi ceux qui ne croient ni en Pieu, ni en l'homme, pas même en la femme.

-Vous m'effrayez! Mais, c'est donc un

athée ?

-Non pas peut-être en théorie, mais en pratique il l'est certainement. Ne et élevé dans les principes du catholicisme, jamais, de memoire du plus ancien du régiment, il n'est entre dans une église ou une chapelle. De manières froides et réservées, il n'est avec personne sur un pied d'intime amitie. Mais ce qui, à mes yeux, constitue le plus grand et le plus impardonnable de ses crimes (ici le gafant militaire sourit en signe de désaveu formel), c'est qu'il déteste souverainement les femmes. Un désappointement d'amour qu'il aurait éprouvé dans sa première jeunesse et dont aucun de nous ne connaît les défails a aigri son caractère à un tel degré, qu'il ne

cache plus son aversion dédaigneuse pour les filles d'Eve qu'il déclare toutes également perfides et trompeuses. Pardon, Mademoiselle de Mirecourt, de proférer en votre présence des sentiments que je condamne énergiquement de toute mon âme; mais vous m'aviez ordonné de parler, et je n'avais d'autre alternative que celle d'obéir...... Mais, voici M. de Laval qui vient solliciter son introduction.

La formule d'usage fut prononcée, la main d'Antoinette demandée pour la danse qui aldait commencer, et Sternfield se retira, en murmurant à l'oreille de la jeune fille:

Je laisse la place avec un tel regret, Mademoiselle, que je me risquerai bientôt à la

réclamer de nouveau.

Si le Major Sternfield eût choisi son successeur dans l'intention de se faire ressortir davantage, son choix n'eût certainement pas

ete plus judicieux.

L'Honorable Percy de Laval était un jeune homme de vingt-un ans, aux cheveux dorés, au teint rose, aux traits délicats. Récemment mis en possession d'une fortune considérable, appartenant à une ancienne et riche famille d'Angleterre, et doué, comme nous venons de le dire, de grandes attractions personnelles, il était aussi infatué de lui-même qu'un amoureux peut l'être de son amante. A tous ces dons naturels, il avait acquis par l'étude une prononciation lente et grasseyante, une manière paresseuse de se tenir debout ou de s'incliner,—il s'asseyait rarement,—et de fermer

euse pour es égale. lon, Mader en votre condamme ; mais je n'avais --- Mais,

, la main se qui alretira, en e:

er son in-

gret, Mantôt à la

i son sucressortir ment pas

un jeune ux dorés, cemment sidérable, e famille enons de anelles, il in amoutous ces tude une une mau de s'ine fermer

languissamment à demi ses grands yeux : toutes ces qualités variées le rendaient, du moins dans sa propre opinion, plus irrésistible

que le superbe Sternfield lui même.

Tel était le jeune Monsieur qui, après un silence prolongé, pendant lequel ses yeux avaient erré autour de la salle sans même paraftre soupçonner l'existence de sa partenaire, se tourna enfin vers elle et lui demanda d'un ton moitié protecteur et moitié nonchalant; " si elle aimait la danse?"

-Cela dépend entièrement du danseur avec lequel j'ai la bonne fortune de me trouver, repondit Antoinette avec autant d'esprit

que de vérité.

Le jeune fat ne vit dans ces mots qu'un compliment à son adresse, et après un autre silence de cinq minutes, il reprit : 154 2221

-On dit qu'il règne un froid insupportable

en ce pays durant l'hiver.

A cette remarque il n'y eut d'autre répon-

se qu'une légère inclinaison de tête.

- Qu'est-ce que les hommes portent pour se protéger contre la rigueur sibérienne du climat?

—Des capots de peaux d'ours, répondit-elle

laconiquement.

—Et les femmes,—je vous demande pardon, les dames, le beau sexe,—aurais je dû dire?

-Des couvertes et des mocassins, répondit Antoinette, en relevant un peu sa jolie petite tête, car elle sentait que sa patience commençait à l'abandonner.

L'Honorable Percy ouvrit de grands yeux.

Etait-ce vrai? ou bien, cette " petite fille des colonies " comme il l'appelait intérieurement, voulait-elle se moquer de lui? Oh !cette dernière hypothèse était improbable, tout à. fait hors de question. L'accoutrement dont il était question devait, en effet, être en dans certaines parties du pays où les fets es revêtaient encore le singulier costume que venait de dépeindre la jeune fille et qui devait être une réminiscence de ceux que portaient les sauvagesses leurs aïeules. (\*)

Revenant à la charge, il reprit avec une nonchalance de ton et d'attitude encore plus

impertinente:

-On dit que pendant huit mois le sol est couvert de quatre pieds de neige et de glace, et que tout gèle. Comment donc les malheureux habitants de ce pays font-ils pour résister à la nature pendant tout ce temps-là?

L'irritation d'Antoinette avait fait place à la gaieté, et cette fois ce fut en souriant

qu'elle répondit :

-Oh! ce n'est pas difficile : quand les provisions deviennent rares, ils se mangent

les uns les autres.

Ciel et terre ! c'était donc bien possible et bien vrai: elle voulait le mystifier ! A cette découverte, sa respiration sembla suspendue, et pendant assez longtemps son étonnement

<sup>(\*)</sup> Le lecteur voudra bien se rappeler que ceci se passait il y a près d'un siècle, alors que la chose, quoique improbable, était très-possible.—Note de l'autour.

" petite fille ait intérieure-lui? Oh l'cette bable, tout à ement dont il tre en à les ferres es tume que ve-et qui devait que portaient

rit avec une e encore plus

et de glace, les malheus pour résisemps-là? fait place à en souriant

quand les se mangent

possible et r! A cette suspendue, étonnement

que ceci se a chose, quoide l'auteur. le tint silencieux. Mais non, il devait punir comme elle le méritait, il devait anéantir l'audacieuse jeune fille; prenant donc un air aussi moqueur que ses traits efféminés pouvaient lui permettre d'emprunter, il reprit:

—Eh! bien, oui, le Canada est encore tellement en dehors de la civilisation, que je ne suis pas étonné que vous y tolériez toutes ces coutumes, quelles que barbares qu'elles soient.

—C'est vrai, répliqua Antoinette avec se rénité; nous pouvons y tolérer tout, excepté les fats et les fous.

Cette dernière sortie était trop forte pour le Lieutenant de Laval, et il n'était pas encore revenu du choc qu'elle lui avait causé, lorsque le Major Sternfield arriva avec empressement demander la main de Mademoiselle de Mirecourt pour une autre danse.

Antoinette passa négligemment son bras sous celui qui lui était présenté et alla se mettre en place, sans s'apercevoir que le Colonel Evelyn qui, après avoir réussi à s'échapper de Madame d'Aulnay était allé examiner des gravures près de la table placée derrière eux, avait entendu le singulier dialogue qu'elle venait de tenir avec le Lieutenant Percy et s'en était considérablement amusé.

Eh! bien, Mademoiselle de Mirecourt, que pensez-vous de l'Honorable M. de Laval? demanda le nouveau danseur d'Antoinette. Si vous vous rappelez bien, nous avions convenu que vous formeriez de vous-même votre opinion sur lui.

-J'ai une faveur à vous demander, Major

Sternfield: c'est de ne plus me présenter de petits sots. Ils font des partenaires fatigants.

Les yeux de Sternfield brillèrent d'un éclat où on aurait pu lire une joie presqu'aussitôt

comprimée.

Ce soir-là, après la veillée, la salle des officiers retentit longtemps des plaisanteries et des rires qui firent tinter les oreilles de l'Honorable Percy de Laval de colère et du désir de sevenger.

présenter de es fatigants. nt d'un éclat squ'aussitôt

alle des offisanteries et les de l'Hoet du désir

Le lecteur sera, nous l'espérons, assez indulgent pour nous pardonner si, au risque de lui paraître ennuyeux en répétant des faits qu'il connaît aussi bien que nous, nous jetons un rapide coup-d'œil en arrière, sur cette période de l'histoire du Canada comprenant les premières années qui suivirent la reddition de Montréal aux forces combinées de Murray, Amherst et Haviland, période sur laquelle ni les vainqueurs ni les vaincus ne peuvent s'arrêter avec un très-grand plaisir,

En dépit des termes de la capitulation qui leur garantissaient les mêmes droits que ceux accordés aux sujets Britanniques, les Canadiens qui avaient compté avec confiance sur la paisible protection d'un Gouvernement légal, furent condamnés à voir leurs tribunaux abolis, leurs juges méconnus et tout leur système social renversé pour faire place à la plus affreuse des tyrannies, la loi martiale.

Le nouveau Gouvernement, il est vrai, pouvait avoir cru ces mesures nécessaires, car il savait parfaitement que les Canadiens, trois ans après que le royal étendard de Georges eut flotté au-dessus d'eux, conservaient encore l'espoir que la France ne les avait pas tout-àfait abandonnés et qu'elle ferait un suprême effort pour reprendre possession du pays, après que la cessation des hostilités aurait été proclamée. Cette dernière espérance, cependant, comme toutes celles que les colons de la Nouvelle-France avaient reposées dans la mèrepatrie, se changea en un cruel désappointement, et par le traité de 1763 les destinées du Canada furent irrévocablement unies à celles de la Grande-Bretagne. Cette circonstance détermina une seconde émigration, encore plus considérable que la première des hautes classes de la société qui s'en retournèrent en France où elles furent reçues avec des marques de faveur signalées et où plusieurs trouvèrent des situations honorables dans les bureaux du Gouvernement, dans la marine et dans l'armée.

Jamais peut-être Gouvernement ne fut plus isolé d'un peuple que ne l'était la nouvelle Administration. Les Canadiens, aussi ignorants de la langue de leurs conquérants que ceux ci l'étaient de leur cher idiôme français. s'éloignèrent avec indignation des juges éperonnés et armés qui avaient été nommés pour administrer la justice au milieu d'eux, et remirent l'arrangement de leurs difficultés entre les mains du clergé de leurs paroisses et entre celles de leurs notables

L'installation des troupes anglaises en Canada avait été suivie par l'arrivée d'une multitude d'étrangers, parmi lesquels, malheureusement, se trouvèrent plusieurs aventuriers
indigents qui cherchèrent aussitôt à se créer
des positions sur les fortunes renversées du
peuple vaincu. Le général Murray, homme
dur mais strictement honorable, qui avait

ce, cependant, ons de la Nonans la mèredesappointeles destinées ent unies à Sette circonsgration, encopremière. des s'en retourreçues avec où plusieurs bles dans les la marine et

nt ne fut plus nouvelle Adsi ignorants que ceux ci çais, s'élois éperonnés pour admiet remirent és entre les es et entre

ises en Cad'une mulmalheureuaventuriers t à se créer versées du y, homme qui avait

remplace Lord Amherst comme Gouverneur-General, fait, à ce sujet, les remarques suivan-"Le Gouvernement civil établi, il a fallu choisir des magistrats et prendre des jures parmi cent cinquante commerçants, artisans et fermiers, méprisables principalement par leur ignorance. Il n'est pas resennable de supposer qu'ils résistent à l'enivrement du pouvoir qui est mis entre leurs mains contre leur attente, et qu'ils ne s'empressent pas de faire voir combien ils sont habiles à l'exercer. Ils haïssent la noblesse canadienne à cause de sa naissance et parce qu'elle a des titres à leur respect ; ils détestent les autres habitants, parce qu'ils les voient soustraits à l'oppression dont ils les ont menacés."

Le Juge-en-Chef Gregory qu'on avait tiré des profondeurs d'un cachot pour l'asseoir sur le banc judiciaire, ignorait entièrement, nonseulement la langue française, mais encore les plus simples notions de la loi civile; le Procureur-Général, de son côté, n'était pas mieux qualifié pour la haute fonction qui lui avait été confiée. Le pouvoir de nommer aux emplois de Secrétaire-Provincial, de Greffier du Conseil, de Régistrateur, était laissé à des favoris qui les vendaient aux plus offrants

enchérisseurs.

Le Gouverneur-Général, il est vrai, fut bientôt forcé de suspendre le Juge-en-Chef et de le renvoyer en Angleterre ; mais cet acte, et deux ou trois autres mesures entreprises dans un but de conciliation, ne suffirent pas pour détruire dans l'esprit du peuple vaincu

la pénible impression qu'une chose aussi sacrée que la justice n'existait plus pour lui dans le pays. Le démembrement de son territoire l'exaspera presqu'autant que l'abolition de ses lois. Les Isles d'Anticosti et de la Madeleine, ainsi que la plus grande partie du Labrador, furent annexées au Gouvernement de Terreneuve; les Isles de St. Jean et du Cap Breton à la Nouvelle Ecosse; les terres situées autour des grands lacs aux colonies voisines ; enfin le Nouveau Brunswick en fut détaché, doté d'un gouverrement séparé et

du nom qu'il porte aujourd'hui.

Des instructions royales furent ensuite envoyées d'Angle erre, obligeant le clergé et le peuple à prêter serment de fidélité sous peine d'être condamnés à laisser le pays, ainsi qu'à renoncer à la juridiction ecclésiastique de Rome que tout catholique est tenu en conscience de reconnaître et d'accepter. Plus tard, ils furent sommés de rendre toutes les armes qu'ils pouvaient avoir en leur possession, ou bien à jurer qu'ils n'en avaient pas de cachées. Le Gouvernement hésita avant de mettre en force ces derniers ordres également sévères et injustes. Un impatient esprit de mécontentement s'empara du peuple qui s'était jusque-là montré si soumis à ses nou veaux gouvernants, mais qui commença alors à faire entendre ouvertement des murmures et des plaintes. Les vainqueurs crurent qu'il était nécessaire de se relâcher un peu de leurs mesures sévères ; et lorsque, quelques années après, les colonies américaines se jetèaussi sa. ur lui dans territoire olition de la Madetie du Laement de et du Cap terres six colonies ick en fut séparé et

suite energé et le ous peine insi qu'à tique de en cons-Plus tard. es armes ssion, ou de cavant de galement sprit de qui s'éses nou ca alors urmures ent qu'il peu de uelques se jetè-

rent dans la révolution qui emmens leur indépendance, l'Angleterre. soit par politique, soit par justice, accorda enfin aux Canadiens la paisible jouissance de leurs institutions et de leurs lois.

and the second second

and the second second 

:1

to a second

dé sa me

gle

tre

ne

le

act

au: écr

cor

pro

lait

ain

dar

les

me

gra

enti

cen

ou e

ses

puis

lièr

com

qu'i

dent

grai

ieun

tent

Madame d'Aulnay et sa jolie cousine étaient donc lancées dans cette vie du grand monde cù elles étaient si bien faites pour briller, et l'entrée dans les beaux salons de Lucille était regardée comme une faveur signalée. Les nouveaux amis militaires de la jeune femme étaient très-assidûs dans leurs visites.

Parmices derniers, le Colonel Evelyn venait de temps à autre; mais, à mesure qu'il devenait plus intime, aucun changement ne se fesait remarquer dans sa conduite grave et tranquille: il ne se départait en rien de sa remarquable réserve. Jamais il ne dansait, à peine même adressait-il quelques mots à Antoinette ou à ses jeunes et charmantes rivales; quoique poli et courtois, il ne donnait jamais un compliment ; jamais sa bouche austère ne se prêtait à ces galanteries banales qui obtiennent dans les salons un droit de cité égal à celui qu'y ont les remarques sur le temps. Evidemment, le Major Sternfield avait raison : cet homme si réservé, si inaccessible, n'avait qu'une bien faible confiance et une foi bien légère dans la femme.

Cependant, Audley Sternfield avait fait d'amples apologies pour l'indifférence de son Colonel, et peu de jours s'écoulaient sans qu'on le vît dans la maison de Madame d'Aulnay. Un projet qu'il émit avec beaucoup de déférence et qui, après quelques instances de sa part, fut accepté par les deux Dames, augmenta davantage son intimité: ce projet était de se constituer leur professeur d'anglais. Madame d'Aulnay ne connaissait que très-médiocrement cet idiôme; mais Antoinette, quoique éprouvant quelque difficulté à le prononcer, avait une connaissance assez exacte de sa construction grammaticale, grâce aux leçons de sa gouvernante qui lisait et écrivait l'anglais très-couramment, quoique, comme la plupart des étrangers, elle ne le prononçât que très-incorrectement: elle voulait perfectionner son éducation anglaise.

Quels dangereux moyens d'attraction étaient ainsi mis à la disposition du major Sternfield dans cette nouvelle situation! S'asseoir tous les jours pendant plusieurs heures à la même table que ses charmantes élèves, lisant à haute voix quelque poëme émouvant, quelque gracieux roman, pendant qu'elles étaient tout entières au plaisir d'entendre les riches accents d'une voix remarquablement musicale ou de suivre sur sa figure le jeu expressif de ses traits réguliers et irréprochables. puis, lorsqu'il arrivait à un passage particulièrement beau ou profondément sentimental, combien était éloquent le rapide coup d'œil qu'il lançait vers Antoinette! combien ardente et passionnée était l'expression de ses grands yeux noirs!

Doit-on s'étonner maintenant si Antoinette, jeune et sans expérience, ainsi exposée à des tentations aussi nouvelles et aussi puissan-

and monde briller, et de Lucille signalée. la jeune urs visites. lyn venait e qu'il deent ne se e grave et rien de sa dansait, à nots à Anes rivales: ait jamais ustère ne g qui obcité égal le temps.

ine étaient

vait fait e de son ent sans ne d'Aulcoup de

avait rai-

ccessible.

et une foi

tes, apprit des leçons dans une tout autre science que celle des langues, et si, après ces longues et agréables heures d'instructions, elle se laissa entraîner dans une rêverie silencieuse, les joues rouges, les yeux remplis de tristesse et indiquant clairement que quelque chose de plus intéressant que les verbes et les pronoms anglais était l'objet de

ses pensées ?

C'était, à proprement parler, le premier beau jour de la saison pour la promenade en traîneaux, car la neige légère qui jusque là avait annoncé l'approche de l'hiver, tombant sur des chemins et des pavés remplis de boue, avait perdu sa blancheur et formé, en s'incorporant avec le limon liquide, cette détestable combinaison à laquelle l'automne et le printemps nous habituent en ce pays. Cependant, une forte gelée suivie d'une abondante chute de neige avait bientôt rempli de joie tous les amateurs de la promenade en carriole ; et ce jour-là un ciel pur et sans nuage, un soleil brillant qui inondait la terre de lumière sinon de chaleur, ne laissaient rien à désirer.

Devant la porte de la maison de Madame d'Aulnay attendait une magnifique petite carriole attelée de deux jeunes chevaux cansdiens d'un noir brillant, agitant gaiement leurs têtes ornées de glands et fesant résonner harmonieusement les clochettes attachées à leurs harnais.

Il est inutile de dire que ce sécrique équipage attendait Madame d'Aulnay et Antoi-

neti bre leur se t jolie

mon hab rais

Mac

tait et q chei étai bon

en s mirc nous bien tir à que rom une mon

me, fille men  $\mathbf{J}_0$ 

d'un bre de c te tout autre
t si, après ces
l'instructions,
ne rèverie siyeux remplis
irement que
sant que les
ait l'objet de

, le premier romenade en qui jusque-là ver, tombant plis de boue, né, en s'inle, cette dé-automne et ce pays. Ceme abondant rempli de omenade en et sans nuala terre de ssaient rien

de Madame de petite carevaux canant gaiement esant résones attachées

erique équiy et Antoinette qui étaient en ce moment dans la chambre de Lucille, mettant la dernière main à leur élégante toilette d'hiver. Sur une chaise se trouvait une paire de gantelets dont la jolie jeune femme s'empara en disant:

—Tu peux te reposer en toute sûreté sur mon habileté, Antoinette, car j'ai la main habile, et mes petits chevaux, quoique paraissant rétifs, sont parfaitement bien dressés.

On peut voir par ces quelques mots, que Madame d'Aulnay, parmi ses qualités, comptait celle de conduire deux chevaux de front, et quoique peu de Dames, à cette époque, recherchassent ce talent, Madame d'Aulnay était à la tête de la fashion et fesait comme bon lui semblait.

—Sais tu, petite cousine, continua t-elle en se regardant avec complaisance dans le miroir, sais tu que ces sombres fourrures nous vont à merveille : elles s'harmonisent bien avec mon teint pâle, et elles font ressortir à ravir tes joues roses.... Mais, qu'est-ce que cela, Jeanne? demanda-t elle en s'interrompant dans ses éloges et en s'adressant à une femme d'un âge moyen qui entrait en ce moment, portant deux lettres à la main.

—Pour Mademoiselle Antoinette, Madame, dit elle en remettant les lettres à la jeune fille qui tendit les mains avec empressement.

Jeanne occupait dans la maison la position d'une personne privilégiée. Femme de chambre de Madame d'Aulnay avant le mariage de celle-ci, elle l'avait suivie dans sa nouvelle

plut

tion

dois

midi

demeure, probablement pour ne plus jamais s'en séparer ; elle lui était profondément attachée, et souvent elle lui avait donné des preuves de cet attachement sous le forme de remontrances et de conseils que la légère et capriciouse Madame d'Aulnay n'aurait certainement pas souffert d'aucune autre personne.

Antoinette ouvrit précipitamment les messives qui, toutes deux, étaient longues et écrites très serrées. Madame d'Aulnay, jetant un coup-d'œil sur ces pages et les voyant si bien

remplies, s'écria avec impatience :

-Assurément, chère enfant, tu n'as pas l'intention, j'espère, de lire ces folios en entier maintenant. Tiens, tiens, mets-les de côté, tu en prendras connaissance à notre retour.

-Non pas, chère Lucille. Ces lettres sont de papa et de cette pauvre Madame Gérard, et ma pensée a tellement négligé depuis quelque temps ces deux personnes si chères à mon cœur, que, par manière de pénitence, je dois rester à la maison et lire leurs lettres jusqu'à ce que je les sache par cœur.

-Quelle folie! consentiras-tu véritablement à perdre ce charmant après-midi et la première journée de la saison favorable à la promenade ? Assurément, tu ne seras pas

aussi absurde!

-Chère amie, je le serai au moins pour

cette fois ; ainsi, pardonne-moi.

-Ah ! reprit Mudame d'Aulnay moitié aigrement et moitié gaiement, je maperçois que tu as une bonne dose de cette fermeté, ou

plus jamais lément attané des preua forme de la légère et aurait cerautre per-

t les messies et écrites jetant un vant si bien

u n'as pas es en entier s de côté, tre retour. ettres sont e Gérard, gé depuis si chères à nitence, je lettres jus-

véritableès-midi et vorable à seras pas

oins pour

moitié aierçois que meté, ou plutôt, pour être plus vraie, de cette obstination qui distingue ta famille Airsi done je dois me résigner à paraître seule cet après midi sur la rue Notre-Dame en! bien, adieu. Et, d'un pas léger, elle descendit l'escalier. Après le départ de Madame d'Aulnay, Antoinette se dépouilla en toute hâte de ses habits de sortie, et commença la lecture des

lettres qu'elle venait de recevoir.

La première, qui était de son père, respirait la bienveillance et l'affection; elle parlait du vide que son absence créait dans la maison, lui recommandait de s'amuser de tout son cœur, mais terminait en l'avertissant d'exercer la plus active surveillance sur ses affections, de ne les pas accorder à ces élégants étrangers qui fréquentaient la maison de sa cousine, attendû qu'il ne souffrirait jamais qu'aucun d'eux devînt son gendre.

Une vive rougeur se répandit sur le visage de la jeune fille à la lecture de ce dernier passage. Comme pour bannir les pensées importunes qui venaient d'être évoquées, elle mit précipitamment de côté la lettre de son père pour prendre la seconde; malheureusement, l'épître de Madame Gérard prêtait encore plus aux réflexions pénibles auxquelles avait donné lieu celle de M. de Mirecourt. En la parcourant, Antoinette sentit sa rougeur prendre l'intensité d'un fiévreux incarnat, et bientôt de grosses larmes qui s'étaient amassées sous sa paupière tombèrent une à une sur le papier qu'elle tenait à la main.

taien non, se, remp sa cl prop était nait,

P sous suiv elle face

devo

cond E jeur et aup et les d'A lett elle d'u lais tre qu' ave pro

car

Aucune dénonciation, aucun reproche n'étaient pourtant formulés dans cette lettre; non, mais avec une fermeté pleine de tendresse, la gouvernante parlait des devoirs à remplir, des erreurs à éviter, et conjurait sa chère enfant de scruter étroitement son propre cœur, afin de voir si, depuis qu'elle était entrée dans la vie élégante qu'elle menait, elle n'était pas devenue infidèle à ses devoirs.

Pour la première fois depuis son arrivée sous le toit de Madame d'Aulnay, Antoinette suivit ce salutaire conseil, et à peine avaitelle terminé cet examen de conscience, qu'en face du tribunal de son cœur elle se trouva

condamnée.

Etait-elle bien toujours, en effet, cette jeune fille simple et naïve dont les pensées et les plaisirs étaient, quelques semaines auparavant, aussi innocents que les pensées et les plaisirs d'une enfant? Elle dont les longues conversations avec Madame d'Aulnay n'avaient d'autres sujets que la toilette, la mode et les sentiments extravagants; elle qui vivait maintenant dans le cercle d'une vie de guieté et de plaisirs qui ne lui laissaient pas même le temps de se reconnaître et de réfléchir, était-elle bien toujours ce qu'elle avait été jadis? Quels amusements avaient aujourd'hui remplacé ces agréables promenades, ces utiles lectures, ces devoirs de religion et de charité qu'elle accomplissait jadis à la campagne? Oui, rougis, Antoinette, car la réponse te condamne et t'humilie; la

d'Aulnay, hâte de ses lecture des

père, respi-; elle parait dans la user de tout avertissant ace sur ses à ces élét la maison souffrirait gendre.

r le visage
ce dernier
s pensées
quées, elle
ttre de son
lheureuseprêtait enauxquelles
ecourt. En
a rougeur
incarnat,
i s'étaient
ent une à
main.

lecture de romans frivoles, de poëmes exagéres, la compagnie d'hommes du grand monde dont les flatteries et la conversation légère avaient fini par ne plus l'affecter : voilà ce qui avait remplacé ses bonnes habitudes d'autrefois.

Pendant que le remords provoqué par ces tristes pensées occupait son esprit, Jeanne vint lui annoncer que le Major Sternfield la

demandait au salon.

-Impossible! répondit-elle vivement en se rappelant aussitôt la grande part que le brillant Audley avait dans l'examen rétrospectif qu'elle venait de faire sur elle-même.

- Mais, Mademoiselle, .... insista Jeanne en cherchant à faire comprendre que le militaire, dans la certitude d'être reçu, l'avait sans cerémonie suivie jusqu'à la salle et attendait la venue de Mademoiselle sur le seuil de l'appartement voisin qui était un des salons.

- Je vous dis que c'est impossible, Jeanne, répondit elle vivement. J'ai un violent mal

1) tête : je ne puis recevoir personne.

Le ton élevé de cette réponse était certainement loin d'indiquer une forte souffrance; aussi, tout à fait déconcerté dans sa tentative, le visiteur revint sur ses pas. Arrivé à la porte, il se retourna tout-à coup vers la soubrette aux yeux noirs et intelligents, et lui dit qu'il " espérait que Mademoiselle de Mirecourt n'était pas très-malade ?"

-Eh! bien, non, répondit Justine en hésitant fascinée qu'elle était par le regard éloquent et par la parfaite prononciation française

du j lett ces mat l'he cha

> Ι rem

pro den dire d'u éch

> ren tro sée bre l'in dui le i

daı ma pè

qu

ell

pi ex mes exagé. grand monation légère r: voilà ce habitudes

qué par ces rit, Jeanne ternfield la

ment en se que le brilétrospectif me.

Jeanne en le militaiavait sans attendait seuil de les salons. e, Jeanne. iolent mal ne.

it certaiuffrance; tentative, à la por soubrette dit qu'il Irecourt

en hésirard elorancaise

du joli interrogateur. Mademoiselle a recu des lettres de chez elle il y a quelques instants ; ces lettres, apparemment, annoncent quelque mauvaise nouvelle, car en passant tout-àl'heure devant la porte entr'ouverte de sa chambre, j'ai pu m'apercevoir qu'elle pleurait.

L'élégant Sternfield murmura quelques

remerciements et s'élança dans la rue.

- Des lettres de chez elle et des pleurs à propos de ces lettres! pensa-t-il: je saurai demain de Madame d'Aulnay ce que cela veut dire. Cette petite beauté campagnarde m'est d'un trop grand prix pour que je la laisse

échapper aussi facilement.

Une demi heure après, Madame d'Aulnay rentrait chez elle, de très-bonne humeur. Ne trouvant pas Antoinette où elle l'avait laissée, elle courut en toute hâte dans sa chambre; en chemin, elle rencontra Jeanne qui l'informa que le Major Sternfield était venu durant son absence et qu'on n'avait pas voulu le recevoir. are a disciplination of the section of the

-Allons donc! se dit elle à elle-même, dans quelle nouveile phase est l'humeur de ma cousine? Je crois qu'elle a reçu de son père une longue lettre dont la lecture lui aura causé du chagrin ou des remords.

Antoinette était étendue sur un canapé où elle s'était jetée pour mieux feindre un mal de tête quelconque, et échapper ainsi aux remarques ou aux suppositions de sa cousine.

Celle-ci, sans parastre remarquer les paupières gonflées de sa jeune compagne, lui exprima le regret qu'elle éprouvait de la voir indisposée et commença ensuite une descrip-

tion animée de sa promenade.

-Cet après midi a été délicieux pour moi : j'ai rencontré tous ceux que je voulais voir, et j'ai organisé pour demain, avec Madame Favancourt, une promenade à Lachine. Le Major Sternfield, que j'ai rencontré en route, est charge de voir aux preparatifs. Mais, poursuivit-elle sur un ton encore plus animé, j'en viens maintenant au plus beau de l'històire. Tu ne t'imagines pas, Antoinette, qui j'ai pu rencontrer sur la Place d'Armes ?... Ni plus ni moins que notre misanthropique Colonel, ma chère; il était monté sur une splendide voiture et conduisait une paire de superbes chevaux anglais. Je n'ai pu résister à l'idée d'en faire l'acquisition pour notre partie de demain, et, levant raon fouet, je lui ai fait signe de s'approcher. Les chevaux du Colonel, comme s'ils n'eussent pu, de même que leur maître, supporter la vue d'une jolie femme, mordirent leurs freins et se courbérent ; mais il les contint d'une main vigoureuse et écouta mon invitation poliment, quoique à contre-cœur évidenment. Persuadée que la franchise me servirait mieux auprès d'un caractère aussi extraordinaire, je lui annonçai en riant, après l'avoir invité à se joindre à nous, que nos ressources, en fait de beaux chevaux et de jolis équipages, étaient très-limitées. Il commença vivement par m'assurer que les siens étaient à mon entière disposition non-seulement pour demain, mais encore toutes les fois que je les désirerais. M'apercevant à quoi il voulait en

disa mai tou aus lèvi ius lair d'at l'air pou dre

> troi pos

un

pou

aup tou cet

pou tion e descrip-

oour moi : lais voir. Madame ine. Le en route, Mais. s animé. histoire. ii j'ai pu Ni plus Colonel, olendide uperhes à l'idée e de deigne de comme maître. rdirent es cona mon e-cœur ise me aussi après 08 rese jolis menca taient t pour je les

ait en

venir, je l'interrompis tranquillement en lui disant : "Je ne les accepterai pas sans leur maître: l'un et les autres, ou rien du tout."-Ma chère, tu n'as jamais vu d'homme aussi bien déconcerté. Il se mordit les lèvres, tira sur les rênes de ses coursiers jusqu'à les faire dresser presque perpendioulairement ; enfin, voyant que j'étais résolue d'attendre sa réponse, il finit par dire, avec l'air d'un homme cherchant une bonne raison pour refuser, qu'il se ferait un plaisir de se joindre à nous pour la promenade de demain. C'est un parfait sauvage.... Mais je vais te laisser pour quelques instants : ta pauvre tête s'en trouvera mieux.

Et approchant ses lèvres des joues qui reposaient sur l'oreiller du canapé, elle y déposa un baiser, et sortit de la chambre.

Comme la porte se refermait sur elle, Antoinette laissa échapper un long soupir.

—Oh! si je veux redevenir ce que j'étais auparavant, murmura-t-elle, je dois m'en retourner à Valmont. Les tentations qu'offrent cette maison élégante et la société de ma bonne mais frivole cousine, sont trop fortes pour mon cœur facile et mes faibles résolutions.

Une brillante cavalcade de chevaux bondissants et de voitures richement décorées s'arrêtait, le lendemain vers midi, devant la maison de Madame d'Aulnay. Le magnifique équipage du Colonel Evelyn s'y fesait surtout remarquer; le Colonel lui-même se tenait près de sa monture, et l'air ennuyé et contraint qui se peignait sur sa figure indiquait clairement qu'il se trouvait là à contrecœur.

Tout ce monde élégant riait, caquetait et semblait dominé par la plus charmante gaieté, lorsque tout-à-coup la porte de la maison s'ouvrit, et la jolie Madame d'Aulnay en sortit radieuse, distribuant de tous côtés des saluts et des sourires pleins d'amitié. A sa suite venait Antoinette; la fraîche et naïve gaieté de la jeune fille paraissait singulière ment assombrie, mais ce changement ne la rendit que plus belle aux yeux d'un grand nombre.

Comme Madame d'Aulnay posait le pied sur le trottoir, le Colonel Evelyn s'approcha d'elle et d'un ton dans lequel il s'efforça vainement de faire paraître de l'empressement, il lui demanda de vouloir bien honorer sa voiture en y prenant place près de lui.

Elle fit en souriant agréablement un léger signe d'assentiment, puis se retourna pour répondre à quelques-uns des galants cavaliers qui venaient s'informer de sa santé. Tout-à-coup, elle vit le Major Sternfield s'approcher d'elle et lui demander avec instance de l'accepter dans sa carriole, attendû qu'il avait à lui communiquer des choses de grande importance. Le fait est qu'il avait une hâte impatiente de connaître la raison pour laquelle Antoinette avait refusé de le recevoir la veille, aussi bien que de savoir la cause de ce chagrin dont Justine avait parlé.

Madame d'Aulnay accorda sans difficulté la demande qui lui était faite : elle n'était pas fâchée, d'un autre côté, d'infliger, une bonne fois, un petit châtiment à ce misanthropique Colonel qui semblait considérer comme une lourde charge de l'avoir dans sa voiture. Cependant, comme elle avait préalablement arrêté qu'Antoinette et le Major Sternfield seraient de compagnie pendant qu'avec le Colonel Evelyn elle ouvrirait la marche, elle se trouva un peu embarrassée en voyant ses plans dérangés.

Après un moment de réflexion, elle se tourna vers le Colonel et lui dit, avec un joli sourire sur les lèvres: que le Major Sternfield s'étant reposé sur sa charité, elle ne pouvait faire autrement que de le recevoir dans son petit équipage à elle.

-Mais voici mon substitut, continua-telle en poussant tout-à-coup en avant la jeune Antoinette qui, depuis quelques instants, était occupée à regarder autour d'elle avèc un air de préoccupation qu'on ne voyait guère souvent sur sa douce figure.

evaux bonnt décorées i, devant la magnifique fesait sur--même se ennuyé et igure indià contre-

luctait et nte gaieté, la maison y en sorés des saés. A sa et naïve ngulière ent ne la n grand

le pied opprocha orça vaisement, orer sa

n léger la pour

Complètement prise au dépourvu, indignée outre mesure de se voir imposer aussi arbitrairement la compagnie d'un homme si peu bienveillant, Antoinette recula d'un pas et déclara avec énergie qu'elle ne voulait pas consentir à un tel arrangement, "que les chevaux du Colonel semblaient être trop fougueux."

ha

au

CO

ils

do

80

la.

Ce

sp

qu

ces

ma

fée

8iè

cho

et :

sib

flue

der

vel

d'a

qu'

prote

tomb

confe saire

D'un mouvement presqu'imperceptible de lèvres, le Colonel Evelyn s'empressa de l'assurer que ses coursiers, quoique pleins de feu, étaient cependant parfaitement rompus. Pendant ce temps-là, Madame d'Aulnay s'était approchée d'elle et lui murmurait impétueu-

sement aux oreilles :

-Veux-tu donc l'insulter publiquement?

Acceptes de suite.

Antoinette se rendit donc malgré elle à l'injonction qui lui était faite. Pendant que le Colonel arrangeait soigneusement les riches fourrures de la voiture autour d'elle, il ne put s'empêcher de se dire à lui-même :

-Quelle comédie! Quelles que jeunes qu'elles soient, quelles que sincères qu'elles paraissent être, elles se ressemblent toutes.

Pendant qu'il fesait reculer ses chevaux afin de permettre au Major Sternfield-qui, en voyant ces arrangements commençait à regretter sa démarche, -et à Madame d'Aulnay de prendre les devants, celle-ci insista pour qu'il gardât la tête, déclarant que ses magnifiques coursiers étaient précisément, ce qu'il y avait de plus convenable pour ouvrir la procession.

u, indignée ussi arbime si peu un pas et oulait pas "que les être trop

ptible de l'asns de feu, pus. Peny s'était mpétueu-

uement?

e elle à dant que es riches le, il ne

jeunes
qu'elles
toutes.
chevaux
d— qui,
çait à
d'Aulinsista
ue ses
ent; ce
ouvrir

Bientôt les touristes s'élancèrent gaiement et fièrement, fesant retentir l'air des sons harmonieux des petites clochettes suspendues au cou de leurs chevaux. Après avoir parcouru la rue Notre-Dame sur toute sa longueur, ils passèrent la porte de-ville qui leur donna une sortic des murs (\*), et peu après ils se trouvèrent en pleine campagne, sur le chemin qui tonduiseit à l'andre de le chemin qui tonduise de le chemin qui tonduise de la chemin qui tonduise de le chemin qui tonduise de la che

min qui conduisait à Lachine.

L'humeur sombre du Colonel Evelyn et la contrainte d'Antoinette ne tardèrent pas cependant à céder aux charmes du brillant spectacle qu'offraient la superbe température qui régnait en ce moment et l'apparence de ces vastes champs recouverts de leur blanc manteau de neige, étincelant comme si une fée invisible les avait parsemés d'une poussière de diamants. Il y avait aussi que lque chose d'egayant dans cette course rapide et dans ce froid vif et piquant ; mais l'insensibilité paraissait avoir fait sentir son influence sur tous les deux, car l'une et l'autre demeuraient silencieux. La scène était nouvelle pour Evelyn; mais, dans la crainte d'amoindrir par de plates banalités le plaisir qu'il en éprouvait, il préféra concentrer en

<sup>(\*)</sup> Ces murs, qui avaient été primitivement élevés pour protéger les habitants de la ville contre les attaques de la tribu l'roquoise, avaient quinze pieds de hauteur, et étaient surmontés de créneaux. Quelques années plus tard, ils tombèrent en décadence et finalement ils furent enlevés, conformément à un Acte de la Législature Provinciale, pour faire place à des améliorations judicieuses et nécessaires.—Note de l'auteur.

lui même l'admiration qu'il subissait en ce moment. De son côté, Antoinetre semblait avoir pris à cœur de lui prouver que, quoique jusqu'à un certain point forcée d'être dans sa compagnie, elle n'avait pas la moindre intention de tirer quelque parti de la circonstance.

Ils approchaient des Rapides de Lachine; dejà le murmure des flots mugissants avait frappé leurs oreilles. Lorsque les tourbillons d'écume de la cataracte, ses rochers couverts de neige entre lesquels l'eau s'élançait en bouillonnant et allait former plus loin d'autres courants et d'autres gouffres, se présenterent à leur vue une exclamation involontaire d'admiration s'échappa de la bouche du Colonel. La scène était réellement grande et sublilime. Les rives forestières de Caughnawaga que l'on apercevait en face, les petites îles qui s'avançaient dans la rivière, le pin solitaire qui sortait de leur sein rocailleux et qui se tenait fièrement debout en dépit des tempêtes et des flots qui rugissaient autour de lui : tout cela était un nouvel aliment pour l'imagination et ajoutait à la grandeur du spectacle.

Tout entier sous le charme de l'admiration, Evelyn avait machinalement relâché les rênes, lorsqu'un coup de fusil tiré par quelque chasseur près de là fit prendre l'épouvante aux chevaux excités qui s'élancèrent aussitôt au grand galop.

Le danger était imminent, car le chemin longeait de près le bord des Rapides, et en quelques endroits il s'élevait de plusieurs issait en ce e semblait re, quoique tre dans sa dre intenconstance. Lachine; sants avait tourbillons s couverts ançait en loin d'ause présenvolontaire e du Colole et sublighnawaga es îles qui solitaire et qui se

lmiration, les rênes, quelque pouvante ent aus-

es tempê-

ur de lui :

our l'ima-

u specta-

chemin les, et en plusieurs pieds au-dessus des flots grondants. Cependant la main qui tenait les rênes était une main de fer ; sa poignée ferme et vigoureuse modérait les allures désordonnées des chevaux épouvantés. Au premier moment, Evelyn s'était retourné vers sa jolie compagne pour prévenir par quelques paroles d'encouragement, les cris perçants, les défaillances ou les autres faiblesses de femme qui auraient, en ce moment, considérablement augmenté le danger de leur position; mais Antoinette se tenait parfaitement calme et tranquille, ses lèvres légèrement comprimées ne trahissaient autrement que par la pâleur de marbre dont elles étaient recouvertes sa secrète terreur.

Remarquant le regard rapide et plein d'an-

xiété qu'Evelyn avait jeté sur elle,

—Ne vous occupez pas de moi, faites attention aux chevaux! dit-elle.

-Quelle courageuse enfant! se dit le Co-

lonel en lui-même.

Et rassuré sur son compte, il employa tous ses efforts et son habileté à reprendre son

Un œil pénétrant et une main puissante étaient en ce moment d'égale nécessité, car ils approchaient d'un endroit où la rive devenait plus escarpée et le chemin plus étroit. Malheureusement, une charrette renversée qui se trouvait à côté du chemin imprima un nouvel élan à la terreur des chevaux déjà à moitié furieux. D'un bond terrible ils s'élançèrent en avant, et, pour comble de malheur, les rênes que les efforts désespérés du

Colonel avaient tenus à la plus haute tension,

CO

ce

da

ga

ce

pa

eli

tei

me

de né

jou

VO

bit

cu

qu

vr

de:

Ai

reg

qu

ď'h

sor

lai

por

mè

jus

mo lais

cor bie

se rompirent tout-à-coup.

En ce moment d'extrême péril, il n'y avait pas à compter avec l'étiquette de la cérémonie; prompt comme la pensée, Evelyn s'empara de sa compagne, et, murmurant à ses oreilles ces mots: "pardonnez moi!" il la jeta sur le sol recouvert de neige. médiatement après, il sauta lui-même à bas de voiture, non sans avoir failli s'entortiller dans les robes, et vint tomber avec violence près d'Antoinette. Sa première pensée fut pour la jeune fille qui déjà s'était relevée et était appuyée sur un tronc d'arbre, pâle de

--Seriez vous blessée ? demanda-t-il empressement.

- Oh! non, non, répondit-elle; mais les

chevaux, les pauvres chevaux!

Le Colonel regarda vivement autour de lui. Où étaient-ils? Renversés au pied de la rive escarpée, mutilés et couverts de sang, mais luttant encore avec l'énergie du désespoir au milieu des rochers et des eaux peu profondes dans lesquelles ils avaient roulé.

Evelyn aimait ses jolis coursiers anglais : peut être les appréciait-il autant qu'il dépréciait les femmes; mais nous devons lui rendre la justice de déclarer qu'er ret instant tout son regret était absorbé par ... satisfaction intérieure qu'il éprouvait à la pensée que la jeune fille qui lui avait été confiée, était saine et

-Prenez mon bras, Mademoiselle de Mire-

te tension,

il n'y ale la césée, Eveurmurant
ez moi!"
ge. Imne à bas
ntortiller
violence
nsée fut

il avec

pâle de

mais les

de lui.
la rive
mais
poir au
ofondes

glais: épréciidre la ut son intéa jeuine et

Mire-

court, dit-il, et allons chercher du secours à cette maisonnette près d'ici.

Antoinette accepta, et ils partirent.

Ils avaient à peine frappé à la porte, qu'on leur dit d'entrer, et ils se trouverent bientôt dans un appartement simple et modestement garni mais qui brillait par cette propreté et cet ordre avec lesquels les habitants savent pallier, sinon cacher leur pauvrete, quand elle existe. Près du grand poèle double se tenait le maître du logis fumant tranquillement sa pipe, pendant qu'une demi-douzaine de marmots aux yeux nonds, aux joues basanées, de tout age depuis un jusqu'à sept ans, jouaient et gambadaient sur le plancher. En voyant arriver ces visiteurs inattendus, l'habitant se leva et, sans trahir par cun signe extérieur le grand étonnement qu'il éprouvait, ôta la tuque bleue qui recouvrait sa tête et répondit avec politesse à la demande de secours que venait de lui faire Antoinette. Cependant, laissant glisser un regard plein d'anxiété sur le groupe d'enfants qui l'environnaient, il déclara avec un peu d'hésitation que sa femme ayant eu affaire à sortir, lui avait fait promettre de ne pas les laisser seuls durant son absence, parce qu'ils pourraient se brûler. Les craintes de cette mère prévoyante semblaient parfaitement justifiées par l'état du poèle qui était en ce moment chauffé au rouge. Mais Antoinette, laissant percer un sourire sur ses lèvres encore blêmes, l'assura qu'elle allait prendre bien soin des enfants durant l'absence de leur

père. Celui-ci, alors, n'hésita plus, et sortit,

accompagné du Colonel Evelyn.

Le premier soin de la jeune fille, lorsqu'elle se trouva seule avec le petit monde de la maison, fut de se jeter à genoux pour remercier la Providence qui l'avait si visiblement protégée dans le danger qu'elle venait de courir; puis elle se mit à consoler le plus petit de la troupe qui s'était mis à pleurer et à crier en voyant par ir son père. La tâche n'était pas lourde, car il est toujours facile de sécher les pleurs de l'enfance. Elle l'avait à peine placé sur ses genoux, que déjà il jouait avec les bijoux suspendus au cou de la jeune fille qui s'était dépouillée, à cause de la chaleur qui régnait dans l'appartement, de ses fourrures et de son manteau. Pendant ce temps-là, les autres enfants avaient fait cercle autour d'elle, et écoutaient avec une avide attention le conte d'un géant et d'une fée qu'elle leur racontait, et ne manquaient pas de la prendre elle-même pour une de ces fées charmantes dont elle parlait.

n

n

CO

s, et sortit,

e, loraqu'elonde de la our remervisiblement venait de ler le plus pleurer et La tâche ours facile Elle l'avait jà il jouait le la jeune de la chant, de ses endant ce fait cercle ine avide d'une fée aient pas e ces fées

Quelques instants après, le Colonel Evelyn entra. A la vue du groupe qui se présenta à son regard préoccupé, il sourit involontairement.

En voyant arriver ce grand étranger, le petit qu'Antoinette tenait sur elle, s'enfonça plus serré dans les vêtements de la jeune fille et s'y blottit avec autant de naturel que si sa petite tête eût été habituée à reposer près d'un cersage de soie et à effleurer des bijoux.

Antoinette était réellement belle en ce moment ; l'expression de ses traits, en promenant les yeux de l'un de ses petits auditeurs à l'autre, lui donnait un charme que sa beauté ne lui avait jamais peut être communiqué

dans un salon ou une salle de bal.

A l'arrivée d'Evelyn, elle s'informa avec

empressement du sort des chevaux.

Notre hôte est à y voir répondit-il avec indifférence, et il va revenir dans quelques instants. Mais, dites-moi, n'avez-vous réellement pas souffert de notre mésaventure? Ne ressencez-vous aucune douleur, aucun mal?

-Non-oui-je ressens là comme une vive douleur, dit-elle en découvrant jusqu'au coude un joli bras rond parfaitement formé et en indiquant une large meurtrissure qui se fesait remarquer à sa douce surface.

La figure du Colonel trahit une certaine émotion lorsque ses yeux tombèrent sur ce charmant petit bras qui semblait presque dénoter la faiblesse d'une enfant, et en se rappelant l'intrépide courage que l'héroïque jeune fille avait déployé dans la rude épreuve par la-

quelle ils venaient de passer.

- Mademoiselle, dit-il, je dois vous demander pardon de ma maladresse, car vous devez avoir reçu cette meurtrissure lorsque je vous ai jetée hors de la voiture. Il m'aurait été si facile de sauter à terre en vous tenant dans mes bras ! mais je craignais que mes pieds s'embarrasseraient dans les manteaux et les fourrures qui remplissaient la voiture et causeraient ainsi notre perte mutuelle. Puis je maintenant faire quelque chose pour réparer ma gaucherie? Laissez moi, je vous prie, laver ce bras avec un peu d'eau froide.

de

pe

 $\mathbf{m}$ 

qu

et

un

aul

qu

-Oh! non, ce n'est qu'une bagatelle que Jeanne soignera lorsque je serai de retour à la maison, répondit-elle en souriant et en rougissant un peu pendant qu'elle ramenait

vivement sa manche.

Un silence de quelques instants s'établit entre les deux jeunes gens ; puis, le Colonel Evelyn, qui regardait fixement Antoinette depuis quelques minutes, ne put s'empêcher de s'exclamer:

-Savez-vous que vous vous êtes conduit en véritable héroïne! pas le moindre mouvement, pas la plus légère exclamation de frayeur ! et cependant, si j'ai bien compris l'expression de votre contenance, vous étiez grandement alarmée.

taine emoir ce charue dénoter rappelant eune fille ve par la-

us demanous devez ue je vous ait été si nant dans mes pieds aux et les e et cau-. Puis je r réparer prie, la-

telle que retour à at et en ramenait

s'établit Colonel ntoinette mpêcher

conduit mouvetion de compris us étiez

Antoinette hésita un instant, puis elle répondit timidement, sans cependant pouvoir . réprimer un léger sourire qui était venu effleurer ses lèvres :

-On dit qu'une grande crainte neutralise presque une autre crainte ; eh! bien, terrifiée que j'étais par la course effrénée des chevaux, j'avais également peur de vous.

-Comment 7 de moi ! s'écria-t-il étonné.

-Oui, de vous. En premier lieu, je ne me trouvais dans votre voiture que grâce à une simple politesse; je vous avais été imposée, sans être désirée ni demandée: j'étais donc doublement loin de me trouver à l'aise\_\_\_\_ Oh! ne m'interrompez pas, continua-t-elle pendant qu'Evelyn essayait par quelques mots de dissentiment à combattre cette idée.

Mais il se rappela aussitôt, avec quelque chose comme un remords, le jugement sévère qu'il avait porté sur elle avant qu'elle montât en voiture. which Bank

-En second lieu, poursuivit Antoinet.

Ici la jeune fille se sentit plus embarrassée et s'arrêta.

-Et quoi, en second lieu? demanda son

interlocuteur, tant soit peu intrigué.

-Eh! bien, on m'avait dit que vous étiez un ennemi invétéré des femmes. J'étais donc autorisée à croire que vous ne manifesteriez qu'une bien faible indulgence pour les craintes ou les caprices d'une femme.

A ces mots une apparence de douleur mentale chassa le sourire qui s'était fait remarquer depuis quelques instants sur le visage du Colonel, et ce fut presqu'involontement

qu'il répondit :

Le caractère peu enviable que vous me donnez a été gagné et porté par plusieure simplement parce qu'ils pratiquent une prudence qui leur a été enseignée par l'expérience.

Ces mots furent prononcés d'un ton bas et contraint, et celui qui les avait murmurés s'approcha de la petite fenêtre comme pour

mettre fin à cette conversation.

Soudainement, le bruit de deux coups de fusils tirés presque sans intermission fit bondir la jeune fille dont le système nerveux, malgré le calme apparent qu'elle affectait, avait été violemment ébranlé par la ccène de tout-à-l'heure, et une exclamation de terreur s'échappa de sa bouche. De son côté, le militaire avait tressailli en entendant ce bruit; mais presqu'aussitôt il recouvra son sangfroid, et, se tournant vers Antoinette, il lui dit avec bienveillance:

N'ayez pas peur, Mademoiselle de Mirecourt: c'est notre hôte qui vient de faire un acte de charité, en mettant fin aux atroces souffrances de mes pauvres chevaux mutilés.

—Quoi! tues tous les deux!

Et, involontairement, la jeune fille joignit

m

dé

ta

ses mains l'une dans l'autre.

Oui. Après avoir bien examiné leur triste position et m'être convaincu que leur laisser la vie dans cet état serait prolonger inutilement leur cruelle agonie, j'ai envoyé notre obligeant assistant chercher un fusil dans une

le visage latrement

vous me ieure sime prudenxperience. on bas et nurmurés me pour

coups de fit bondir x, malgré it, avait ccène de e terreur é, le milie bruit; on sangte, il lui

de Mirefaire un x atroces mutilés.

e joignit

leur trisur laisser r inutilevé notre dans une

maison voisine, et je lui ai laissé le pénible devoir de les débarrasser de leurs douleurs. Je n'ai pas été assez courageux pour assister à l'accomplissement du sacrifice.

Après un moment de silence, Antoinette

reprit d'une voix agitée :

- Je ne puis vous exprimer comme il faut, Colonel Evelyn, le chagrin que j'éprouve, pour vous aussi bien qué pour la part indirecte que j'ai eue dans ce malheureux évènement; ni vous dire combien je suis peinée de voir que mon souvenir sera attaché, dans votre mémoire, à une des circonstances les plus désagréables qui auront probablement mar-

qué votre séjour en Canada.

-Ne dites pas cela, Mademoiselle de Mirecourt, s'empressa t il de répondre. Félicitez-moi plutôt de la bonne fortune qui a voulu que vous fussiez avec moi au lieu de Madame d'Aulnay ou de quelqu'autre femme timide dont les craintes, traduites par des cris et des exclamations, auraient infailliblement entraîné la perte de deux vies autremen précieuses que celles d'une couple de chevaux. Je vous le répète : peu de femmes auraient pu déployer ce sang froid, cette possession d'ellesmêmes que vous avez montrés aujourd'hui et qui ont plus fait pour notre salut à tous les deux que mon habileté en fait d'équitation\_\_\_\_ M. is voici venir notre humble ami avec les débris de notre équipage.

Antoinette s'approcha de la fenêtre, et vit leur hôte et une couple d'autres habitants qu'il avait amené avec lui pour l'aider,

s'approcher, portant un devant de voiture richement sculpté ainsi que les superbes robes peau de tigre qui se trouvaient dans l'équipage lors de l'accident. Ces dernières qui avaient été imbibées par leur immersion dans l'eau furent bientôt étendues, pour sécher, sur le petit mur de pierre qui entourait le jardin. et les trois hommes se mirent alors en frais de retirer le corps de la voiture et de le

placer avec les autres débris.

Pendant qu'ils travaillaient ainsi et causaient entr'eux de l'accident qui venait d'avoir lieu, ils entendirent le tintement de plusieurs clochettes, et ils virent presqu'aussitôt arriver la cavalcade de nos connaissances. Tout-àcoup, le Major Sternfield qui, or le sait, conduisait Madame d'Aulnay, apercevant la voiture brisée et reconnaissant les robes étendues à quelques pas de là imprima un violent coup d'arrêt aux rênes qu'il tenait, sans plus s'inquiéter du cri perçant que ce mouvement avait arraché à sa partenaire, et sauta à terre. De suite, fesant signe aux hommes de s'approcher, il les pressa de questions et en recut des informations qui le rassurèrent ainsi que Madame d'Aulnay dont la terreur, aux premiers indices de l'accident, avait été extrême. Sternfield l'aida à descendre de la voiture ; ils entrèrent dans la maison qu'on leur avait indiquée, et où ils furent suivis par les autres touristes, également curieux et en proie à une grande excitation.

dr

pa

St

pli

un

vir

fur

rai

me

dev

Comme bien on le pense, chacun s'empressa d'offrir ses sympathies et ses félicitations à

Mademoiselle de Mirecourt de ce qu'elle était saine et sauve. La plupart des messieurs furent également sincères dans leurs condoléances au Colonel Evelyn sur la perte de ses magnifiques chevaux ; mais celui-ci reçut ces expressions de regret avec plus d'impatience

que de gratitude.

On tint ensuite conseil sur la manière dont s'effectuerait le retour à la maison des acteurs de la scène qui venait de se passer. Il fut décidé que le domestique de Madame d'Aulnay donnerait sa place, à l'arrière, au Major Sternfield qui, en retour, cèderait à Antoinette celle qu'il occupait près de Madame d'Aulnay. Evitant instinctivement les voitures dans lesquelles il y avait quelque Dame, Evelyn trouva la moitié d'un siège dans un cutter déjà presque rempli par le majestueux Dr. Manby et un autre officier; mais il parvint à s'y maintenir jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à Lachine.

Là ils arrêtèrent, pour se reposer et prendre quelques rafraîchissements, à un hôtel passablement commun, mais qui était le seul dans le village; heureusement, le Major Sternfield, avec une prévoyance digne des plus grands éloges, avait fait placer dans une des voitures un large panier rempli de vins choisis et d'autres rafraîchissements qui furent accueillis avec joie, cela va sans dire.

Le coucher du soleil si hâtif en hiver éclairait de ses derniers feux la maison de Madame d'Aulnay, quand les touristes s'arrêtèrent devant la porte. Des adieux pleins d'amitié

t de le t caud'avoir usieurs arriver Cout-àit, con-

ture ri-

s robes

l'équi-

res qui

on dans

sécher.

rait le

lors en

la voiendues at coup ıs s'invement uta à

mes de et en rèrent erreur, ait été

e de la qu'on vis par et en

pressa ions à furent échangés de part et d'autre, puis cha-

cun se sépara pour retourner chez soi.

Cependant, avant de prendre congé, le Colonel Evelyn pressa avec bonté la main d'Antoinette, et manifesta encore une fois l'espoir que le lendemain la verrait complètement remise des effets de la terreur qu'elle avait éprouvée durant la journée.

Moins satisfait, le Major Sternfield insista auprès de Madame d'Aulnay pour avoir la permission d'entrer avec elles dans la maison, ou au moins de revenir le même soir. Tout en souriant, Lucille refusa péremptoirement cette double demande, déclarant que la pâleur de Mademoiselle de Mirecourt démontrait à l'évidence qu'elle avait besoin d'un repos im-

médiat et absolu.

Durant la soirée, Madame d'Aulnay alla trouver Antoinette dans sa chambre, et, après l'avoir questionnée et transquestionnée au sujet de la mésaventure du jour, elle demanda si ce ne serait pas une indiscrétion que de chercher à connaître le contenu des lettres qu'elle avait reçues de chez elle. Quoiqu'à contre-cœur, Antoinette les lui donna, pendant que Lucille, lui passant le bras autour du cou, lui disait :

-Tu ne dois avoir aucun secret pour moi, petite cousine! Tu n'as ni mère ni sœur à qui te confier : prends-moi pour amie et confiden-

te.

Elle lut la lettre de M. de Mirecourt doucement et avec attention, et la replia sans faire aucun commentaire; mais après avoir

jeté me ( puis, feu.

C te pa avan cousi neme joues

d'Au voir r ble à

prosa et sév de épî grâce parce se rép un éta

-Tfille ?\_ tes int

-Jpour le corder secret tu ne c'est? c'est qu quête ( connais

dément

is cha-

le Comain main ne fois nplėtequ'elle

insista roir la naison,

Tout rement pâleur trait à

y alla après, au sunanda ue de ettres oiqu'à penutour

oi,peà qui fiden-

dousans avoir

jeté un rapide conp-d'œil sur celle de Madame Gérard, elle la froissa entre ses mains, puis, ouvrant la porte du poèle, elle la jeta au

Cette action avait tellement pris Antoinette par surprise, que le papier était en cendres avant qu'elle eût pu deviner l'intention de sa cousine ; mais revenant bientôt de cet étonnement mêlé d'indignation, elle s'écria, les joues animées :

-Pourquoi avez-vous fait cela, Madame

d'Aulnay?

-Simplement parce que je ne veux pas voir ma chère petite cousine devenir miserable à force de lire et de méditer les lettres prosaïques d'une vieille femme à l'esprit étroit et sévère. Pourquoi? parce que cette absurde épître t'a donné un affreux mal de tête hier, grâce aux larmes qu'elle t'a fait répandre; parce que, enfin, je ne voulais pas voir la chose se répéter aujourd'hui surtout que tu es dans un état nerveux et épaisé.

-Tu as très-mal fait, répliqua la jeune fille?\_\_\_\_Je n'en dis pas plus, car je sais que

tes intentions étaient bonnes.

-Je t'offre mille remerciements, petite, pour le prompt pardon que tu veux bien m'accorder; en retour, je vais te faire part d'un secret que je viens de découvrir\_\_\_Quoi! tu ne t'empresses pas de demander ce que c'est? Eh! bien, je vais te le dire sans cela: c'est que tu as fait la pleine et entière conquête du plus bel homme de notre cercle de connaissances: Audley Sternfield est profondément amoureux de toi!

A ces mots, une vive rougeur couvrit le visage d'Antoinette. Madame d'Aulnay reprit avec une charmante espièglerie :

-Et, pour te rendre compte de toutes mes découvertes, je dois ajouter que je ne crois

pas que ce ne soit sans retour.

La jeune fille voulut se défendre, mais sa rougeur et sa confusion augmentèrent; force lui fut de subir en silence les plaisanteries de sa cousine. Lorsque celle-ci eut fini, elle reprit avec gravité:

—Lucille, crois-moi, je suis sincère en disant que je ne pense pas l'aimer. J'ai, il est vrai, beaucoup d'admiration pour lui, je préfère même sa société à celle de la plupart des

autres.\_\_\_

—Eh! bien, délicieuse petite innocente, qu'est-ce que c'est que cela, sinon de l'amour? Lorsque je fus mariée à M. d'Aulnay, moi, je n'en ressentais pas de la moitié autant. Sérieusement, tu es très-heureuse, et tu seras un sujet d'envie pour toutes les jeunes filles nos amies. Indépendamment de ses dons personnels qui sont considérables, le Major Sternfield appartient à une excellente famille, et malgré sa jeunesse, il occupe un rang élevé dans l'armée. Six ans après ton union avec lui, tu seras probablement la femme d'un Colonel!

—Mariée à lui, Lucille! Comment peux-tu parler aussi légèrement? N'as-tu pas lu, toutà-l'heure, la lettre de mon père?

—Qu'est-ce à dire, enfant ? Qui a jamais entendu parler de pères, dans la vie réelle ou fair man à fa ges d'er heu pou pos qua

ficti

qu'o

Je i père a to qu'i mér prof

chos mais d'av verr la v aura l'exa

en p char pour cette couvrit le Lulnay reie :

toutes mes

e, mais sa cent; force aisanteries ut fini, elle

eère en di-J'ai, il est ii, je préfèlupart des

innocente, le l'amour? lay, moi, je tant. Sétu seras unes filles dons perifor Sternfamille, et ang élevé nion avec ed'un Co-

nt peux-tu is lu, tout-

i a jamais réelle ou fictive, qui aient fait ce qu'ils auraient dû faire, qui aient agi avec tendresse et d'une manière raisonnable? La plupart cherchent à faire contracter à leurs enfants des mariages qui sont leur malheur, et les empêchent d'en faire qui pourraient leur procurer le bonheur. Une jeune fille doit avoir assez de cœur pour ne permettre à aucune autorité de s'interposer entre elle et celui qu'elle aime, surtout quand celui qu'elle aime est un bon parti.

Sans remarquer l'inconsistance frappante qu'offrait la dernière partie de ces remarques avec ce que sa cousine avait déjà dit, Antoi-

nette se contenta de répondre :

—Tu ne devrais pas parler ainsi, Lucille. Je ne sais pas ce que peuvent être certains pères; mais ce que je sais, c'est que le mien a toujours été bon et indulgent pour moi, c'est qu'il a toujours agi d'une manière qui lui a mérité mon plus sincère amour et mon plus profond respect.

—Tant que tu as été soumise en toute chose à sa volonté, tout a été au mieux; mais attends que tu te sois avisée de différer d'avec lui sur quelque point important, et tu verras. Crois-moi, chère, j'en connais plus de la vie qu'il te serait possible d'en savoir: tu auras avant peu l'occasion de reconnaître l'exactitude de mon opinion.

Hélas! quel guide dangerenx était échu en partage à Antoinette! Combien peu de chances avait son candide jugement d'enfant pour lutter contre les brillants sophismes de

cette femme du grand monde !

Le lendemain matin, le Colonel Evelyn vint s'informer de la santé de Mademoiselle de Mirecourt; il ne demanda p s à la voir, il laissa simplement sa carte.

— Eh! bien, c'est plus que je ne l'espérais d'un homme demi-barbare comme lui, surtout après la perte de ses magnifiques chevaux, se contenta d'observer Madame d'Aulnay.

Dans l'après-midi, les Dames descendirent au salon où le Major Sternfield se fit annoncer quelques instants après. Il y avait dans ses manières une douceur indescriptible qui fit croire à Antoinette qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant se produire avec autant d'avantage; et elle commença à songer que sa cousine avait deviné juste, qu'elle l'aimait en effet. Contrairement à son habitude, Madame d'Aulnay sortit, sur un futile prétexte, après une demi-heure de conversation, et Antoinette, avec un sentiment de crainte probablement justifié par le souvenir du secret dont sa cousine lui avait fait part la veille, se trouva seule avec Audley Sternfield.

Celui-ci n'était pas homme à laisser échapper l'occasion qu'il désirait et cherchait depuis si longtemps. Aussi, après avoir fait allusion, avec une éloquence rendue encore plus persuasive par un ton de voix des plus riches, aux la ve les p

parei fors a plies teurs les p mes j s'étor avez dans

Cep dre, p Stern vant coccasise jets prenar sa den sionné

venai

En fermai Antoir

Sternf qu'un.

reste d çoive o courag répond aux alarmes que lui avait causé l'accident de la veille, il se mit à lui faire les déclarations les plus ardentes et les plus passionnées.

Nous croyons inutile d'ajouter combien de pareilles protestations faites pour la première fois à une jeune fille romanesque étaient remplies d'un pouvoir dangereux, et si nos lecteurs veulent bien se rappeler que celui qui les proférait était un homme doué des charmes personnels les plus rares, ils cesseront de s'étonner de voir Antoinette rester confuse, avez la conviction qu'elle devait répondre, dans une certaine mesure, à l'amour qu'on venait de lui vouer.

Cependant, aucune réponse ne se fit entendre, pas même la petite monosyllable oui que Sternfield implorait si ardemment. S'apercevant que les instants, qui étaient pour lui une occasion précieuse, passaient rapides. Audley se jeta tout-à-coup à genoux devant elle, et, prenant sa main dans la sienne, il renouvela sa demande avec une ardeur encore plus passionnée que la première fois.

En ce moment, le bruit d'une porte qu'on fermait à l'extrémité du corridor, vint frapper Antoinette qui s'écria vivement:

Levez-vous, pour l'amour du ciel! Major Sternfield, relevez-vous! j'entends venir qu'un.

Qu'est-ce que cela fait? Antoinette, je reste dans cette position jusqu'à ce que je reçoive quelque espérance, quelque mot d'encouragement, jusqu'à ce que vous m'ayiez
répondu oui.

elyn vint selle de voir, il

espérais surtout vaux, ay. ndirent

annonit dans
it dans
ole qui
vait jaautant
er que
aimait
e, Maetexte,
probasecret

chapit dealluplus

lle, se

—Alors, oui! répondit Antoinette d'une voix agitée et presqu'inintelligible. Relevez-vous de suite.

—Merci! merci! murmura-t-il en portant à ses lèvres la main qu'il tenait encore dans la sienne et en passant rapidement dans l'un de ses doigts un superbe jonc d'opale, sceau de

leurs fian cailles.

Madame d'Aulnay entra en ce moment, et un léger et joyeux sourire traversa sa figure en promenant ses regards des traits réguliers de Sternfield qui brillaient de triomphe, à la contenance embarrassée et contrainte de sa cousine.

Le Major ne prolongea pas sa visite: il avait compris que son départ serait d'un grand soulagement pour sa timide fiancée. Mais il ne partit pas sans aveimpréalablement amené Madame d'Aulnay dans l'embrasure d'une fenêtre et lui avoir dit tout bas:

- Comment pourrai-je jamais vous remercier course vous le méritez, bonne et généreuse amie ? Ma déclaration a été favorable-

ment accueillie!

Un sourire bienveillant fut sa réponse, et des qu'il fut sorti, Madame d'Aulnay alla se jeter sur un canapé près de sa cousine. Celleci ne paraissait pas être en veine extraordinaire de conversation. Ne voulant pas forcer ses confidences, Lucille parla de choses indifférentes et se contenta de faire, apparemment sans dessein, un nouvel et pompeux éloge de Sternfield. C'en était assez pour faire disparaître certains doutes qui tourmentaiens en-

sui cou ma qui sa ci joy An pre

cor

non de lequ un par de s indi tait

bier avo tem I

ra de

elle

bat ge ette d'une Relevez-

en portant core dans dans l'un , sceau de

oment, et sa figure réguliers phe, à la nte de sa

visite: il 'un grand Mais il ent amené are d'une

us remere et généavorable-

ponse, et ay alla se ne. Celleextraordipas forcer pses indiftremment éloge de ire dispataient encore l'esprit de la jeune fille. Lorsque, après la veillée, Antoinette se leva pour souhaiter, suivant son habitude, une bonne nuit à sa cousine, celle-ci s'empara de sa main, et remarquant avec une feinte surprise l'anneau qui brillait à l'un de ses doigts, elle l'embrassa d'une manière significative et lui fit de joyeuses félicitations auxquelles la pauvre Antoinette ne répondit que par une légère pression de main.

Un jour ou deux après, Jeanne vint annoncer au salon une visite pour Mademoiselle
de Mirecourt. L'air heureux et satisfait avec
lequel elle s'acquitta de cette tâche, offrait
un contraste frappant avec le ton rechigné
par lequel elle annonçait la visite des officiers
de Sa Majesté le Roi Georges, pour lesquels,
individuellement et collectivement, elle se sen-

tait une profonde antipathie.

—Qu'est-ce, Jeanne?
—C'est, Mademoiselle, un jeune Monsieur bien plus charmant que tous ceux que nous avons vus dans cette maison depuis quelque temps.

Madame d'Aulnay sourit tranquillement en entendant ces paroles peu polies, mais

elle n'en fit aucune observation.

Après une pause, Jeanne reprit:

-Je suis certaine que Mademoiselle se-

ra contente de voir M. Beauchesne.

- Louis Beauchesne! répéta la maîtresse de céans. Oh! Antoinette, il apporte probablement quelque lettre, quelque message spécial de chez toi. Aussi, je me sauve dans la Bibliothèque; j'ai à parler à M. d'Aulnay, mais je reviens bientôt. Jeanne, faites monter de suite ce charmant jeune Monsieur.

da

dai

pot

rec

fit

ave

tair

cho

ble.

trei

moi

lui-

vra

cett

cle,

la n

la p

la fa

grai

àn

com

s'eff

suis

or, j

quel

nelle

J'esp

Quelques instants après, un jeune homme de vingt-cinq ans à peu près, d'une tournure franche et agréable, entra dans le salon. Il aborda Antoinette avec une familiarité qui annonçait une grande intimité, sinon une profonde amitié, entre elle et lui. Après les premières questions d'usage en pareille circonstance, la jeune fille crut s'apercevoir qu'il y avait une contrainte peu ordinaire dans les manières de son ami. Elle était sur le point de lui demander la cause de cette gêne, quand Louis tira de sa poche une lettre qu'il lui remit, en lui disant d'une voix quelque peu embarrassée:

-De votre père, Antoinette.

Après cette courte information, le jeune homme se leva et se retira vers la fenêtre.

Antoinette eut bientôt décacheté la missive et commença la lecture de ce qu'elle contenait. A mesure qu'elle parcourait, l'étonnement, la perplexité et l'inquiétude se peignaient tour-à-tour sur ses traits. Enfin, n'y pouvant tenir, elle s'écria :

-Louis, connaisez-vous le contenu de cet-

—Je pourrais peut-être le deviner, quoique M. de Mirecourt ne m'en aît pas informé, répondit tranquillement celui-ci.

Point de faux-fuyants, Louis : vous savez aussi bien que moi que mon père me prévient

à M. Jeanne, jeune

homme e tourans le e famitimité. et lui. age en ut s'a. e peu a ami.

der la ira de en lui assée : jeune

nêtre. nissive tenait. ent, la tournt te-

le cet-

oique formé,

savez vient

dans cette lettre, de la manière la plus soudaine et la plus inattendue, qu'il veus a choisi pour être mon futur époux, et que je dois vous recevoir comme tel.

Beanchesne rougit un peu, mais il ne fit aucune réponse. La jeune fille poursuivit

avec véhémence :

- Eh! bien, vous ne dites rien ? --- Certainement, vous avouerez avec moi que la chose est parfaitement absurde et déraisonnable.

-Pardonnez moi, Antoinette, -et la voix tremblante du jeune homme trahissait la mortification et le chagrin qu'il ressentait en lui-même, - pardonnez-moi, mais je ne vois vraîment pas ce qu'il y a de ridicule dans cette proposition. Vivant dans le même cercle, appartenant à la même race et professant la même religion, habitues l'un à l'autre des la plus tendre enfance----

Oui, c'est cela, dit-elle en l'interrompant, la familiarité amicale dans laquelle nous avons grandi, l'un vis-à vis de l'autre, nous a appris à nous aimer mutuellement, mais seulement

comme frère et sœur.

-Encore une fois pardonnez moi, dit-il en s'efforçant de sourire ; dans cette matière je suis juge plus compétent que qui que ce soit: or, je puis vous assurer que mon amour est quelque chose de plus qu'une affection fraternelle.

-Comme vous êtes insupportable, Louis! J'espère que vous ne me parlez de cette façon que pour me contrarier.

—Antoinette!—s'écria Beauchesne en s'approchant et en fixant sur elle un regard pénétrant,—Antoinette! soyez pétulante, sévère si vous le voulez, mais ne soyez pas injuste. Oui, je vous aime, et si l'expression de mon amour ne prend pas le caractère de frénésie que les héros de romans et de mélodrammes se croient tenus d'afficher, elle n'en est pas moins sincère ni moins entière.

Pauvre Louis! en ce moment même, Antoinette fesait dans son esprit—au grand désavantage du jeune homme,— un parallèle entre la déclaration rationelle et pleine de sincérité qu'il venait de lui faire, et les paroles brûlantes, les regards passionnés qu'Audley Sternfield avait mis en réquisition. Peutêtre ses pensées se trahirent-elles au dehors, car ce fut avec amertume que Beauchesne

reprit presqu'aussitôt :

-Mais j'oubliais une chose importante: vous avez peut-être reçu, depuis votre arrivée dans cette maison, les aveux de ceux qui sont passés maîtres dans l'art où je ne suis, moi, qu'un pauvre novice. Quelles faibles chances de succès ont alors mes paroles simples et pleines de naturel, contre la brillante éloquence de ces hemmes d'épée qui ont peut-être fait profession d'amour sous une douzaine de cieux et courtisé autant de femmes: je lutte avec un singulier désavantage. Vous oubliez donc, Antoinette, que vous êtes la première idole que mon cœur a adorée secrètement, que vos oreilles sont les premières dans lesquelles j'ai glissé des mots d'amour et de tendresse!

qu'il une dre. just

laquassu ne p cipit fuse

pas, chée prie fran âme amo

voix trah péni pren main tre. choi: que

romi de ti

Para la po La vérité de quelques unes des allusions qu'il venait de faire jetèrent Antoinette dans une confusion telle, qu'elle n'ôsa pas répondre. Louis crut lire dans cet embarras la justesse de ses reproches.

Assurément, reprit-il d'une voix dans laquelle le regret avait remplacé l'an rtume, assurément, cela ne peut pas être : non, vous ne pouvez pas avoir donné avec autant de précipitation à un étranger l'amour que vous re-

fusez à un ami d'enfance éprouvé.

—Peu importe que cela soit ou ne soit pas, répondit la jeune fille profondément touchée par ces dernières paroles; mais je vous prie de ne pas m'en vouloir si je vous avoue franchement, dans toute la sincérité de mon âme, que je ne pourrai jamuis vous rendre

amour pour amour.

s'apl pé-

évère

uste.

mon enésie

mmes

t pas

An-

nd dé-

allèle

paro. 'Aud-

Peut-

chors,

hesne

ante:

rrivée

ii sont

es de

plei-

uence e fait

cieux

avec

donc,

ue vos

les j'ai

—Qu'il en soit ainsi! répliqua t il d'une voix qu'il s'efforça de rendre calme mais qui trahit par un tremblement de ses lèvres la pénible émotion qu'il éprouvait. A tout prendre, il vaut mieux que nous sachions dès maintenant à quoi nous en tenir l'un et l'au tre. Seulement, puisse celui que vous avez choisi se montrer aussi aimant, aussi sincère que je l'aurais été!

Il s'établit alors un silence qui fut bientôt rompu par Antoinette qui, d'une voix pleine

de trouble, s'écria tout-à-coup :

—Je crains que papa soit fâché contre moi. Paraissait-il tenir beaucoup à notre mariage?

—Tellement, qu'il n'avait pas même entrevu la possibilité de l'insuccès de ma démarche.

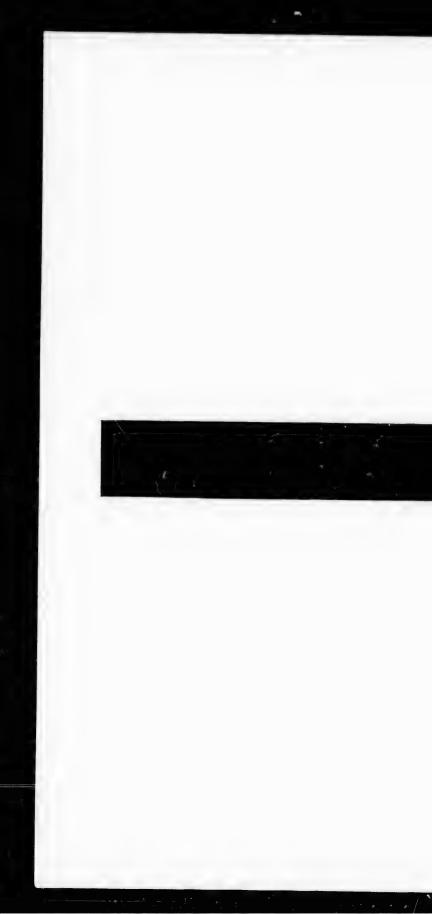

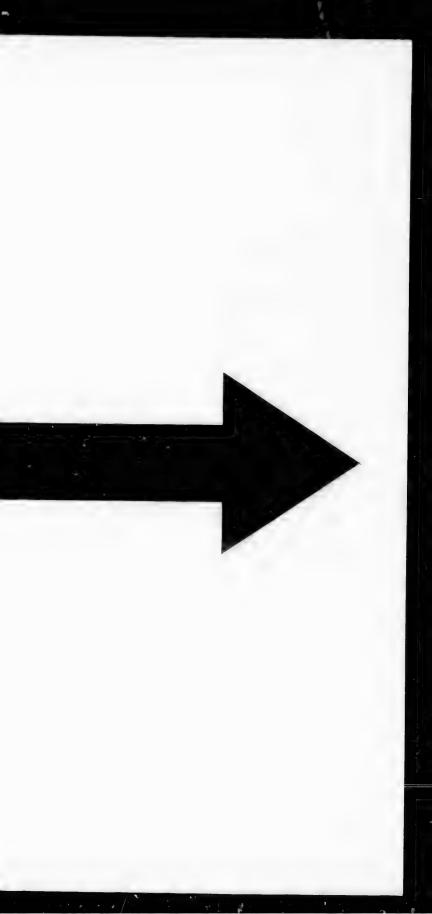

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14380 (716) 872-4503

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

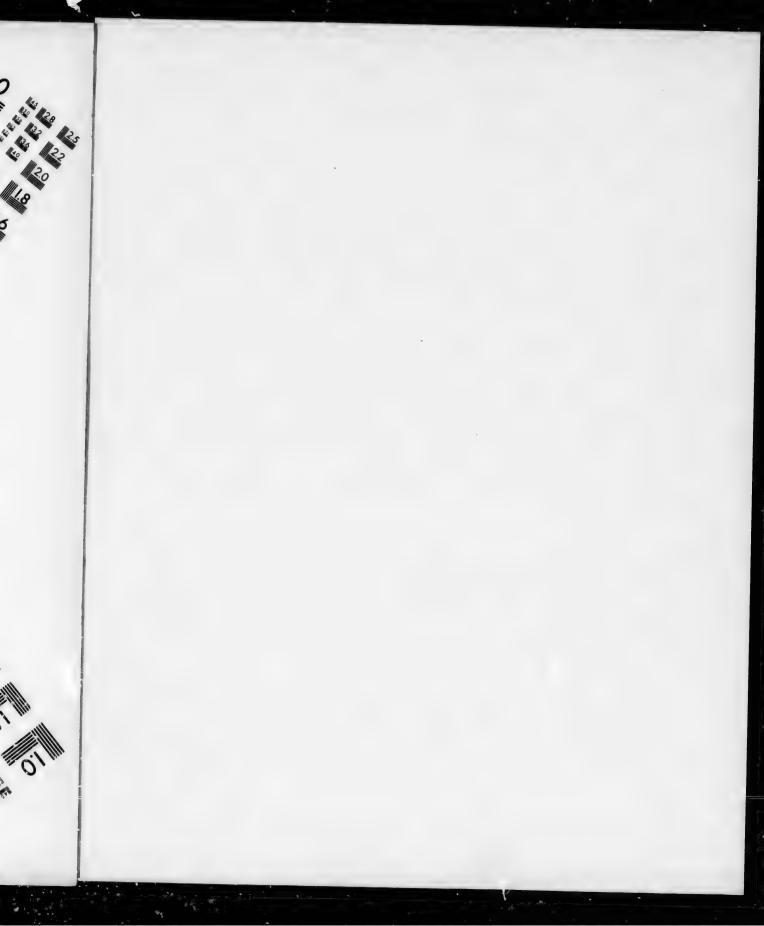

Alors je puis supposer que des qu'il aura connaissance de l'état exact des choses, il s'empressera de venir ioi, irrité, pour me gronder au point de me faire mourir de chagrin.

Et ses yeux se remplirent de larmes à la perspective que son imagination venait d'évo-

quer.

Beauchesne, touché,—malgré les amers désappointements qu'il venait d'éprouver,—des craintes naïves de sa cruelle amie, voulut calmer ses alarmes; il l'assura que M. de Mirecourt était trop juste, trop indulgent, pour blamer sa fille d'avoir refusé sa main là où elle ne pouvait donner son cœur.

Ah! c'est ce que je ne sais pas. Papa est bon sans doute, mais il n'entend pas souf frir d'objections d'aucune sorte. Cher Louis, si vous vouliez seulement être assez généreux

pour me venir en aide ?

De quoi s'agit-il ? demanda-t-il d'un ton

—C'est, lorsque vous serez de retour à la maison, de rendre compte à paps des sentiments que vous devriez avoir réellement, de lui dire que, comme mes affections ne correspondent pas aux vôtres, vous vous désistez de

vos prétentions à ma main.

Antoinette de Mirecourt, répondit-il d'un sir dans lequel on pouvait voir un mélange d'irritation et d'ironie. Tenez-vous pour heureuse que je ne lui dise pas que je suis disposé à vous attendre, serait-ce sept ans encore, comme autrefois Jacob a attendu pour sa femme.

me ser bon I

si ton de g Bea

pre

d'av vouc

dois gran

s'att sera part insta

le M l'ape court clina sous perb cach Mad

-Eh! bien, alors, Louis, dites-moi que vous me pardonnez tout ce qui vient de se passer; dites moi que nous serons toujours aussi bons amis que nous l'avens été jusqu'ici.

Il eut été difficile de résister à ce regard si touchant, à cette voix si éloquente, à ce ton suppliant. Saisissant donc, dans un élan de généreuse passion, la main de la jeune fille, Beauchesne repondit:

-Volontiers. Oui, puisque nous ne pouvons être unis, restons au moins bons amis

---- Mais je dois me retirer ; j'ai des affaires pressantes qui m'appellent.

-Vous ne partirez certainement pas avant d'avoir vu Madame d'Aulnay: elle vous en voudrait énormement.

-Franchement, je prefere me passer aujourd'hui du plaisir de la voir. Aussi bien, je dois vous avouer que je ne l'ai guère en très-

grande estime.

-Vous voulez plaisanter sans doute. Elle s'attend à ce que vous allez rester ici, et elle serait fachée contre moi si je vous laissais partir sans la voir. Attendez moi un petit

instant, je m'en vais la chercher.

Durant son absence, un nouveau visiteur, le Major Sternfield, entra dans le salon. En l'apercevant, le jeune Beauchesne, avec la courtoisie qui caractérisait ses manières, s'inclina; mais le brillant officier, se drapant sous cet air de hauteur, sous ce dandysme superbe qu'il avait au moins le bon esprit de cacher lorsqu'il se trouvait en présence de Madame d'Aulnay, de sa cousine et de ses

Papa souf-Louis, éreux

länra

es. il

gron-

agrin.

s à la

ers de-

-des

voulut

M. de

lgent,

nain là

n ton

r à la sentide lui torrestez de

t cela, in sir d'irireuse isposé ncore, ur sa

amis, ne daigna pas lui remettre son salut, et se contenta de jeter sur lui un regard inquisiteur comme s'il eut voulu lui faire subir un examen; puis, se jetant dans le fauteuil qu'Antoinette venait de quitter et sur le bras duquel elle avait laissé son mouchoir, il se mit industrieusement à épousseter ses bottes avec

sa petite canne à poignée d'agate.

Déterminé à faire sentir à ce beau Monsieur que l'impertinence arrogante n'est la prérogative d'aucune classe et d'aucune profession, Beauche sne traversa l'appartement et vint se placer près de la glace devant laquelle il se mit à arranger sans cérémonie son col et ses cheveux, et ce avec une suffisance qui semblait rivaliser en impertinence avec le dandysme insolent de Sternfield.

Lorsque les Dames entrèrent, usant de son privilége d'ami intime, Louis s'avança vers elles languissamment, s'informa négligemment de leur santé, et s'assit ensuite avec une nonchalance qui ressemblait passablement à celle dont le Major venait de donner un échantil-

lon.

Celui-ci, s'apercevant enfin que ce hardi campagnard, comme il le qualifiait, cherchait à le tourner en ridicule, lui lança un regard plein de colère. Comprenant alors la situation qu'elle avait soupçonnée de primeabord, Madame d'Aulnay s'empressa de dire:

—Venez donc ici, Louis ; j'ai à vous faire une question au sujet de mon oncle de Mirc-

court.

Et elle l'entraîna dans le passage, comme si elle eut à lui parler confidentiellement. Des qu'i fâcl vou **c**an

la p men estd'A

adm peu en p auta hom

fasso avan pur reste faite

E main deho: M

ve.

dant Pu sacrif te un d inquiubir un fauteuil le bras il se mit tes avec

u Monl'est la
ne proment et
laquelle
son col
ince qui
avec le

t de son ça vers emment ine nont à celle chantil-

herchait
regard
a situaprimede dire:
s faire
le Mirc-

comme ent. Des qu'ils furent seuls, elle lui demanda, moitié fâchée, moitié sérieuse: " quelle impression il voulait donner à son visiteur de l'urbanité canadienne?"

La même que celle qu'il m'a donnée de la politesse britannique, répondit-il froidement. Mais dites-moi, Lucille, au nom du ciel, est-ce que ce fat élégant est le prétendant d'Antoinette?

—Il est certainement un de ses fervents admirateurs ; je crois même qu'il est quelque peu favorisé. Mais, Louis, vous ne devez pas en parler aussi légèrement, et le traiter avec autant de dédain : le Major Sternfield est un homme qui possède de rares avantages, et.....

Et, se dégageant encore une fois de la main qui cherchait à le retenir, il s'élança au dehors.

Madame d'Aulnay resta un moment pensi-

-Certainement, se dit-elle, voilà un prétendant désappointé!

Puis elle revint au salon en songeant quel sacrifice ce serait que de donner à Antoinette un mari comme Louis Beauchesne. Le Major Sternfield, dont la bonne humeur avait été affectée par sa rencontre avec le jeune Beauchesne, ne prolongea pas sa visite.

Dès qu'il fut sorti, la lettre que Louis avait apportée fut lue de nouveau et discutée par les deux cousines. Madame d'Aulnay fit remarquer triomphalement que le ton quelque peu arbitraire, quoique bienveillant, du petit message paternel, était une preuve irrésistible de la vérité de sa théorie au sujet de l'inqualifiable tyrannie des pères sur leurs filles, quand les affections de celles-ci sont en question. Les conjectures de Lucille sur les extrémités probables auxquelles M. de Mirecourt en viendrait certainement pour l'accomplissement de ses vues jetèrent Antoinette dans un état de fiévreuse insomnie, et elle ne put dormir de la nuit.

Le lendemain matin, un violent mal de tête la retint dans sa chambre; de sorte que lorsque Sternfield vint pour lui apporter quelques livres de littérature, il ne trouva au salon que Madame d'Aulnay. Il n'eut cependant pas lieu de le regretter, car Lucille profita de ce tête-à-tête pour lui communiquer le contenu de la lettre de M. Mirecourt, pour l'informer des fâcheux préjugés que le père d'Antoi-

ned class il n l'un

plu levi tre: Ste nay yeu dan ta dases

ami sauv

vous cous et je votre

queld field lon, qu'ell singu Lucil litaire rent r

Dè te se

nette avait contre les étrangers et de la déclaration formelle qu'il avait faite : que jamais il ne permettrait à sa fille de se marier avec l'un d'eux.

Ce jour-là, la visite du militaire fut encore plus longue que d'habitude, et si, quand il se leva pour partir, un œil curieux eut pu pénétrer dans l'intérieur du salon,il aurait aperçu Sternfield tenant la main de Madame d'Aulnay et fesant d'une voix éloquente et avec des yeux suppliants une demande pressante. Pendant longtemps la jeune femme hésita et flotta dans l'indécision; mais enfin, vaincue par ses instances, elle inclina légèrement la tête en signe d'assentiment.

-Merci! merci! généreuse et sincère amie, s'ecria-t-il chaleureusement; vous nous

sauvėz, Antoinette et moi.

-Je n'en suis pas encore tout-à-fait certaine, car je ne puis faire que très-peu pour vous : tout dépend de votre influence sur ma cousine même. Mais, revenez cet après-midi, et je vous fournirai l'occasion de poursuivre votre démarche.

Madame d'Aulnay tint parole. Lorsque, quelques heures plus tard, le Major Stern. field revint, - Antoinette et elle étant au salon,—elle donna pour prétexte une lettre qu'elle avait à écrire, et sortit. Chose assez singulière et qui dut frapper la cousine de Lucille, pendant qu'elle était seule avec le militaire, aucun des visiteurs qui se présentèrent ne fut admis.

Dès que Sternfield se fut retiré, Antoinette se sauva dans sa chambre, les joues cou-

humeur avec: le S& VISI-

is avait

itée par fit requelque du petit rrésistit de l'inrs filles. en quesles exe Mire-

accom-

toinette

t elle ne

de tête ue lorsuelques rlon que ant pas ta de ce contenu nformer d'Antoivertes d'un vif incarnat, les sourcils frontés, et s'y mit à marcher avec agitation de long en large. Madame d'Aulnay, qui la suivit de près, la trouva dans cet état.

-Qu'y a-t-il done? s'écria-t-elle. Serais-tu

encore malade?

-Malade et malheureuse! répondit la jeune fille d'un ton oppressé. Dois-je cu ne dois-je pas me confier à toi, Lucille?

m

8(

j

n

p

Et ses yeux se promensient doucemert sur la figure de sa cousine, comme pour y sur-

prendre quelque signe de sympathie.

Mais, helas ! les traits de Madame d'Aulnay ne laissaient aucunement deviner qu'elle était déjà au fait de ce que sa cousine voulait lui confier. Oh! si le bon ange eut pu alors parler à Antoinette, comme il l'atrait mise en garde contre un mentor aussi dangereux! comme il l'aurait avertie de placer ailleurs sa confiance! Mais la voix de Lucille était si tendre, sa contenance si entraînante, elle lui fit tant de douces caresses, lui déclara son affection et le désir qu'elle avait de promouvoir son bonheur avec des paroles si éloquentes, que la pauvre enfant s'y laissa prendre. Peu à peu elle apprit que Sternfield, avec un instinct merveilleux, -ainsi que le disait Antoinette dans sa naïve simplicité, -avait deviné le contenu de la lettre de son père, et qu'il avait :mployé toutes les instances et tous les arguments possibles pour la faire consentir à un mariage secret.

-Et quelle réponse lui as-ta donnée, chè-

re ?

froncés, de long suivit de

Serais-tu

ondit la -je cu ne

mert sur ur 7 sur-

ne d'Auler qu'elle sine vouange eut e il l'attor aussi de placer de Lucille si entrairesses, lui 'elle avait des parore enfant elle aptinct mernette dans

onnée, chè

le contenu

avait m-

s les argu-

sentir à un

-Nécessairement, j'ai refusé péremptoirement. Lucille! tu es aussi imparfaite que Sternfield lui-même de me faire cette question.

-Eh! bien, enfant, dis-moi ce que tu voudras, mais je ne blâme pas aussi fortement sa proposition que tu parais le faire. Une fois mariés, ton père n'aura plus d'autre alternative que celle de te pardonner et de te recevoir de nouveau dans ses faveurs, tandis que maintenant il te défendra ce mariage avec tant de menaces, que tu n'ôseras pas lui désoléir.

—Alors, s'il agit ainsi, je me soumettrai, répliqua tristement Antoinette. Je ne puis, je ne veux pas le tromper à ce point.

-Comment, te soumettre! renoncer à un homme que tu aimes pour un caprice paternel! sacrifier le bonheur de toute ta vie pour un simple préjugé!

Les devoirs et l'affection filiale ne sont ni des caprices, ni des préjugés, interrompit la jeune fille avec indignation. Papa a toujours été pour moi bon et indulgent : le tromper d'une manière aussi terrible, serait répondre bien indignement à sa tendresse:

Peut-être as-tu raison, mon enfant; aussi bien, je commence à croire qu'il te serait indifférent de lui obéir en tout point. Louis fera un bon mais ennuyeux mari, et si jamais ton bonheur conjugal devient quelque peu monotone, si jamais tu as à regretter l'irrévocable passé, du moins ta soumission filiale et ta conscience seront pour toi un dédommagement.

Lucille! tu es très-contrariante aujourd'hui. Refuser un mariage secret avec le Major Sternfield est une chose, et épouser Louis

bi

lor

cre

tiv

Beauchesne en est une autre.

Oh! tu verras que ces deux choses sont parfaitement synonymes l'une de l'autre, chère cousine. Mon oncle de Mirecourt n'est pas un homme avec lequel on puisse badiner, et ton refus d'accepter le mari qu'il te choisit serait aussi inutile que les efforts du petit oiseau pour s'échapper de la main puissante qui veut le mettre en cage\_\_\_\_Mais, chère enfant, tu parais fièvreuse; couche-toi et doss: la nuit porte conseil.

Hélas ! c'est ce que fit Antoinette, su lieu de recourir à la source de lumière qui aurait si infailliblement guidé ses pas au milieu des

dangers qui l'environnaient.

Pendant les deux jours suivants, elle évita soigneusement de prononcer même le nom de Sternfield et l'avoir aucune conversation, à son sujet, avec Madame d'Aulnay. Celle ci commençait à croire que les chances du bel Anglais étaient bien risquées, quand arriva un secours inespéré d'une source dont on était loin d'en attendre. C'était une lettre sévère et impérieuse de M. de Mirecourt dans laquelle celui-ci annonçait qu'il venait d'apprendre d'une Dame récemment arrivée de Montréal les flirtations notoires d'Antoinette avec certain militaire Anglais, et que dans une semaine il viendrait à la ville pour mettre fin à ce genre de société, en pressant le mariage de sa fille avec le mari qu'il lui avait destiné.

aujourle Mar Louis

es sont e,chère pas un et ton t serait oiseau jui vent fant, tu la nuit

au lieu aurait lieu des

le évita nom de tion. à Celle-ci du bel arriva iont on ttre sért dans it d'apvée de coinette e dans ur metaant le ni avait

Cette lettre, certainement mal-avisée et arbitraire, qui corroborait si bien les récentes prédictions de sa cousine, eut un pernicieux effet sur l'esprit déjà indécis d'Antoinette.

Elle recourut, cette fois encore, aux conseils de Lucille. Il est inutile d'ajouter dans quel sens celle-ci se rendit à ses prières. Dès lors, elle ne parla plus que d'un mariage secret immédiat comme étant la seule alternative qui restait à la pauvre jeune fille.

Un autre sujet d'inquiétude, était l'absence prolongée du Major Sternfield qui, depuis le rejet plein d'indignation de sa proposition par Autoinette, n'était pas revenu chez Madame

d'Aulnay.

Que ce fût le résultat du désappointement qu'il avait éprouvé ou simple calcul de sa part, c'est ce qu'il est impossible de dire. S'il était mu par ce dernier motif, il faut avouer qu'il se montra tacticien des plus habiles, car son absence le servit plus que sa présence aurait pu le faire. Laissée presqu'entièrement à elle-même, -car elle se trouvait trop malheureuse pour recevoir au salon, avec sa covsine, les nombreux visiteurs qui se présentaient ; -effrayée par la pensée que son père pourrait forcer son mariage avec Louis, ou lui faire sentir tout le poids de sa colère si elle résistait, elle comprit, avec une douleur qu'elle aurait cru auparavant impossible, l'étendue de la privation où elle se trouvait des mots si doux, des protestations si tendres d'Audley Sternfield.

Madame d'Aulnay qui, un peu par bienveillance pour Antoinette et pour Sternfield dont elle ne croyait le bonheur possible que dans le mariage, et un peu par simple sentimentalisme avide d'émotions quelconques, était j

déterminée à amener s'il était possible leur union, loir de faire ce qui était en son pouvoir pour alléger la position malheureuse dans laquelle se trouvait sa cousine, s'efforçait au contraire d'en augmenter le critique.

Elle en était arrivée au point de regarder comme inévitable le mariage d'Antoinette avec un homme qu'elle n'aimait pas, et elle la plaignait en conséquence; puis elle blamait sa timidité, condamnait son obstination à rejeter les propositions d'union de celui que son cœur chérissait Elle ne manquait jamais de terminer ces exhortations en répétant qu'une fois mariés, les deux jeunes gens obtiendraient facilement le pardon de M. de Mirecourt ; tandis que si ce père entêté ne rencontrait pas d'autres obstacles que celui de la volonté de sa fille, il mettrait certainement à exécution le projet de la marier à Louis Beauchesne. Quelques fois même elle s'étopnait de l'absence prolongée du militaire et elle l'expliquait en disant que, découragé par la froideur d'Antoinette et par le refus aussi dédaigneux qu'il avait essuyé, il avait porté ses intentions d'un côté où on les avait acceptées avec orgueil. Après ces funestes entretiens, elle laiseait la malheureuse jeune fille à ses réflexions, son visage trahissant la confusion où elle se trouvait, et son pauvre cœur plus douloureusement malade que jamais. anche le el erroq el casago, te

Un jour, à la fin d'un de ces entretiens où Madame d'Aulnay avait déployé tous ses perfides raisonnements, la jeune femme s'était

'absence lepuis le ition par Madame

intement ul de sa lire. S'il t avouer biles, car sence auièrement trop malec sa coue préseuson père Louis, ou colère si douleur sible, l'éuvait des i tendres

par bien-Sternfield sible que ple sentiques,était levée pour aller se préparer à une promenade: Antoinette avait refusé de l'accompagner

-Eh! bien.dit-elle, à tout prendre, il vaut peut-être mieux que Sternfield ait cessé ses visites ici.car elles n'auraient eu d'autre résultat que de vous rendre tous deux plus malheureux. Dans deux jours au plus tard ton père sera arrivé, et avant un mois tu seras la femme très aimante et très obéissante de Louis Beauchesne.

-Jamais! s'écria Antoinette avec véhémence: jamais! Je resterai plutôt et je mourrai fille.

En ce moment même, son esprit fut frappé par la pensée de l'inflexible volonté de son père. De découragement, elle laissa glisser sa tête sur ses mains appuyées au hord de la table, et elle tomba dans une douloureuse rêverie. De son père, ses pensées se portèrent sur ce volage Audley qui s'était si tôt lassé de l'attitude suppliante d'un amoureux, et les battements précipités de son cœur à mesure que l'image du bel officier s'élevait dans son esprit, malgré l'irritation où elle était, lui disaient plus energiquement que jamais qu'en ce moment du moins elle ne devait pas être la fiancée de Louis.

Le bruit de la porte d'entrée qu'on venait d'ouvrir et qui annonçait l'arrivée de que! que visiteur, ne fit qu'accroître son excitation et, comme la porte de la chambre où elle se trouvait n'était pas fermée, sans lever la tête :

-Jeanne, s'écria-t elle avec impatience, je n'y suis pour personne!

tre VOIZ

la t noir lui d role

mei Jean me i que vous voir

les c ma f

répo trem 0 trahi Le s

visa sait ce fu nua, enade : er

il vaut ses visultat ureux. sera femme

véhémour-

Beau-

frappé
on pèer sa
de la
se rètèrent
; lassé
et les
nesure
s son
lui diqu'en

venait quel ation lle se même

s être

ce, je

-Encore moint pour moi que pour les autres, Antoinette ? demanda derrière elle une voix mélodieuse et tendre.

Elle se releva d'un soubresaut et retourna la tête; ses regards rencontrèrent les yeux noirs et suppliants d'Audley Sternfield qui lui demandaient plus éloquemment que la parole la faveur de le recevoir.

—Ma bien aimée, continua-t-il, pardonnezmoi cette fois au moins, pour avoir écarté Jeanne et m'être présenté devant vous sans me faire annoncer; mais je viens d'apprendre que M. de Mirecourt arrive demain, et j'ai à vous faire part de choses que vous devez savoir. Dites moi d'abord que vous me pardonnez?

Et il s'empara d'une des mains d'Antoinetre que celle-ci lui abandonna en se détournant.

—Je suis venu implorer mon pardon pour les contrariétés que je vous ai causées dans notre dernière entrevue ; je suis venu expier ma folie et mes extravagances!

—Au moins, vous avez pris votre temps, répondit le jeune fille en réprimant un léger tremblement de lèvres.

O imprudente Antoinette! comme elle trahissait sa faiblesse par ce naïf reproche! Le sourire de triomphe qui se peignit sur le visage de Sternfield, dit assez qu'il ne laissait pas passer cet aveu inaperçu. Cependant, ce fut avec une profonde humilité qu'il continua, en s'asseyant près de la jeune fille:

-Vous m'avez banni de votre présence,

chère Antoinette, et je n'ai pas ôsé chercher à vous revoir jusqu'à ce que votre colère, que ma présomption avait peut-être provoquée avec raison, fût au moins un peu adoucie.

Mais à quoi servirait-il de suivre cet homme rusé du grand monde qui savait si bien faire jouer son amour, sa passion et son désespoir! Quel moyen de résistance pouvait avoir contre lui cette faible et complaisante enfant que ne soutenaient plus les principes religieux aux saints enseignements desquels elle avait à dessein fermé son cœur? Le tentateur, ainsi qu'on aurait pu le prévoir, triomphait; et, comme il renouvelait pour la vingtième fois ses propositions d'un mariage immédiat, elle pencha sa tête sur son epaulc, et fondit en larmes.

—A ce soir, ma bien-aimée, dit-il en portant et reportant à ses lèvres sa main froide qui déjà n'opposait plus qu'une bien faible

résistance.

Les larmes de la jeune fille continuaient à couler, mais elle ne répondait pas. Cependant, dans ce silence même il y avait une réponse suffisante pour le militaire ; il continua :

—L'excellente Madame d'Aulnay doit nous favoriser comme, d'ailleurs, elle l'a toujours fait, et ici même, dans son selon, le Docteur Ormsby, chapelain du régiment, va nous unir par ces liens sacrés qui me donneront le droit précieux de vous appeler ma femme.

Le Dr. Ormsby ! répéta Antoinette d'un air égaré qui prouvait qu'elle comprenait alors pour la première fois les circonstances

exceptionnelles d'un mariage secret.

cat la n té, il n tion che coup time tes nég tem men cepe cipe qui ler d nere béné enfa com

> vinas mit i senta nuer diffés

sonn: mais crem

le de par u ère, que ovoquée cie. et homsi bien son dépouvait laisante rincipes leaquels Le tentriomla vingage imaulc. et

hercher

en porn froide a faible

aient à endant, réponse 8 :

oit nous oujours Docteur ous unir le droit

te d'un prenait stances

Oui, il en devait être ainsi. Aucun prêtre catholique ne voudrait pas, ou n'ôserait pas la marier ainsi secrètement. D'un autre côté, son père était attendu d'un jour à l'autre: il n'y avait donc plus de temps pour l'hésitation et le délai. Bien que, depuis son arrivée chez Madame d'Aulnay, elle eut perdu beaucoup de cette piété, de cette droiture de sentiments qui avaier t été ses qualités dominantes dans la maison de son père, quelle que négligente qu'elle eut été, depuis quelque temps, dans ses prières, dans l'accomplissement de ses devoirs religieux, elle n'avait pas cependant encore perdu les immuables principes dans lesquels elle avait été élevée ; ce qui lui en restait suffisait pour la faire reculer devant l'idée d'un mariage clandestin qui ne recevrait pas la sanction de son père et cette bénédiction religieuse que, des sa plus tendre enfance, elle avait été habituée à considérer comme essentielle à la cérémonie nuptiale.

Voyant augmenter son trouble, et en devinant parfaitement la cause, Sternfield se mit à faire l'éloge du Dr. Ormsby qu'il représenta comme un homme bon et digne, et insinuer en même temps combien légère était la

différence des cérémonies.

-Ah! oui, interrompit Antoinette en frissonnant; pour vous ce n'est qu'une cérémonie, mais pour moi c'est et ce devrait être un sacrement.

-Mais, ma bien-aimée, notre union, si vous le désirez, sera de nouveau célébrée et bénie par un ministre de votre religion, dès que M. de Mirecourt aura été informé de notre mariage, ou avant,—dès demain—si vous l'exigez. Antoinette! ma chère Antoinette! il y a-t-il quelque chose qu'un amour aussi profond que le mien hésiterait à vous accorder?

Silencieuse mais non convaincue, elle ne fit aucune réponse, car en ce moment l'amour parlait dans son cœur plus fort que les prin-

Qipes. The bar has been been a contra

Après avoir ainsi vaincu toutes les objections, renversé tous les obstacles, Sternfield se mit alors à faire de nouvelles protestations d'amour et de reconnaissance, sans paraître remarquer, dans l'orgueil de son triomphe, que des pleurs coulaient en abondance sur les joues pâles de la jeune fille, et que la petite main qu'il tenait dans la sienne était froids

comme un glacon. Spidence es aut bur soren

Cette entrevue un peu singulière fut interrompue par l'arrivée de Madame d'Aulnay. Un simple coup-d'œil jeté sur la contenance heureuse et triomphante de Sternfield et sur le visage agité de sa cousine suffit à Lucille pour se rendre de suite un compte exact de la véritable situation. A son arrivée, Antoinette se leva, et elle se préparait à quitter l'appartement, quand Audley, s'emparant de sa main sur laquelle il déposa un baiser ardent, lui dit à demi-voix:

Antoinette! à ce soir, à sept heures!

—Eh! bien, Major Sternfield, je vois que vous avez diligemment mis votre temps à profit, puisque le jour et l'heure sont arrêtés, dit Madame d'Aulnay dès qu'Antoinette fut sortie.

notre mavous l'exinette! il y aussi proaccorder 7 elle ne fit nt l'amour

e les prin-

les objecternfield se rotestations a paraître triomphe, nce sur les ue la petite Stait froids

ière fut ind'Aulnay. contenance eld et sur le Lucille pour de la verintoinette se l'appartede sa main ardent, lui

heures ha e vois que e temps à nt arrêtés. oinette fut Elle fixait en même temps sur lei un regard

Peut-être le joyeux triomphe qui rayonnait sur son beau visage s'opposait-il aux idées sentimentales qu'elle s'était faites de ce que devait être en pareille circonstance l'amour d'un homme passionnément amoureux ; peutêtre même commençai t-elle à concevoir des craintes sur le bonheur futur de sa cousiné, se dont jusque-là elle n'avait pas eu le moindre souci : mais ces soupçons et ces réflexions disparurent aussitôt, car Sternfield, qui avait probablement deviné sa pensée, s'avança vers elle en s'écriant : de la contraction de

-Ma chère Madame d'Aulnay, mon excellente amie, vous qui, avec une indulgence et une patience dent je vous serai éternellement reconnaissant, avez pris part à tontes mes pensées, à toutes mes espérances et à toutes mes craintes, ne vous étonnez pas de me voir ivre de joie : Antoinette a promis d'être ce soir même, ma femme, par le plus sacré des sucrements. O la meilleure des amies le laissesmoi m'agenouiller devant vous pour vous exprimer mes remerciements et ma gratitude sans bornes.

Le beau militaire paraissait réellement sincère. Aussi, sentant ses craintes complètement calmées, Lucille lui répondit, en souriant avec

-Assez, Major Sternfield ; je crois en votre sincérité. Et mais caant, puisque cette cérémonie solennelle doit véritablement avoir lieu ici ce soir, permettez que je vous donne congé, car j'ai beaucoup à faire.

Le jeune homme porte à acs lèvres la jolie main qui lui était présentée, sans rencontrer aucune résistance de la part de la coquette Lucille qui était également fière de ses jolis doigts effices et de ses bagues, et qui ne tenait

pas le moins du monde à les cacher.

Dès qu'il fut parti, Madame d'Aulney se mit en frais d'entrer en besogne. Elle ne cherche pas de anite à voir Antoinette, l'état dans lequal elle l'avait trouvée en entrant lui fesant arbire svec raison que ce serait un moment mal cheisi pour la conversation. Elle se rendit donc dans sa chambre à elle, sonna Jeanne, et s'enferma avec elle pendant une demiheure pour lui donner des instructions concernant les détails du ménage. De là, elle alla trouver M. d'Aulnay et passa une autre demi-heure avec lui ; elle se contenta de lui dire qu'Antoinette et elle attendaient pour le soir une couple d'amis qui devaient venir passer la veillée avec elles, sanbast bien que estte seule déclaration auffirait pour tenir non mari dans la Bibliothèque. Déjà le jour tombait. Après avoir, en passant, jeté un coupd'coil dans les salons afin de s'assurer que les lumières et le feu étaient bien allumés, elle monta à la chambre de sa ceusine.

Anteinette était près de la fenêtre, le front appuyé sur les vitres, comme en contemplation devant la tempête qui sévissait au deliers, devant les énormes flocons de neige qui, poussés par un vent violent, vensient fouetter les carreaux, ou s'amassaient en masses compactes, obscurvessent la terre et le firmament.

poir core mai ban sent eût ven le te qui eut lieu

la fe des il fa

batt remedeta ce m comi hors son c inspi les r prom n'éta d'An

rer d

du si

qu'e

Son impatience était jusqu'à un certain point justifiable, car Antoinette portait encore la robe sombre qu'elle avait depuis le matin; aucun vêtement d'apparat, aucun ruban, aucune fleur attestaient par leur présence hors de la garde-robe que la jeune fille eût l'intention de faire une toilette plus convenable pour la circonstance. Mais lorsqu'elle tourna vers Lucille son petit visage pâle qui portait l'empreinte des larmes, celle ei en eut pitié et se crut tenue de la consoler au lieu de lui faire des reproches.

Viens ici près du feu, mignonne, dit-elle avec bonté; car tu prendras du froid près de la fenétre. De plus, il est temps que tu décides comment tu désires être mise ce soir, car

il faut que tu paraisses de ton mieux.

La jeune fiancée ne répondit pas, mais l'abattement qui se lisait sur sa figure ordinairement calme et joyeuse indiquait combien cos
détails secondaires lui étaient indifférents dans
ce moment Durant la dernière heure, un rude
combat, aussi violent que la tempête du dehors qu'elle regardait passer, s'était livré dans
son cœur ; de meilleures pensées, de bonnes
inspirations avaient puissamment lutté contre
les raisons qu'elle se donnait pour remplir sa
promesse vis-à-vis de Sternfield. La lutte
n'était pas encore achevée ; car Madame
d'Aulnay, justement alarmée de sa pâleur et
du silence qu'elle observait, ayant répété ce
qu'elle venait de dire, Antoinette s'écria;

Lucille, je ne puis, je n'ôse pas m'aventurer dans ce sentier fatal. Ce serait une union

maudite de Dieu et des hommes.

la jolie neontrer coquette ses jolis e tennit

Insy to me chortet dans ii fesant moment o rendit Jeanne, e demins con-

e autre de lui pour le nir pasen que enir non ur tom-

elle alla

le front templaau dege qui, leuetter

que les

es, elle

s com-

Juste ciel, enfant! s'écris Lucille presque avec impatience : que rêves tu donc là? Il est cinq heures; le ministre et ten fiancé doivent arriver dans deux heures, et tu n'es

pas encore prête!

Madame d'Aulnay se laissa tomber sur une chaise, en proie au plus grand étonnement et à la plus vive indignation. Les destinées d'Antoinette de Mirecourt étaient en ce mement dans la balance. Un mot de bon avis, un regard d'encouragement lui auraient donné la force nécessaire pour s'éloigner du précipice au bord duquel elle se trouvait. Mais, hélas! ce mot ne fut pas prononcé, ce regard ne fut pas donné. Au contraire, sa compagne s'écria:

-Es-tu insensée, Antoinette? es-tu toutà-fait insensée? Ton consentement accordé! ta promesse donnée! ton fiancé et le minis-

tre qui sont déjà en route\_\_\_\_!

Mais, mon père! Lucille, mon père! interrompit la malheureuse jeune fille, dont la

paleur était devenue mortelle.

—Ne me parles pas de ton père ! répliqua vivement Madame d'Aulnay dont l'impatience avait dégénéré en colère. Le mal, si mal il y a, sera entièrement son fait. Car quel droit a t-il de te donner à Louis Beauchesne, comme si tu étais une propriété dont il voudrait se débarrasser. Décides maintenant, et pour toujours, entre le mari qu'il te destine et celui que ton cœur chérit. Oui, choisis entre Louis Beauchesne et Audley Sternfield !——Louis Beauchesne et Audley Sternfield !——Mais je perds du temps en paroles inutiles,

denc là 7 denc là 7 en fiancé t tu n'es

mber sur
d étonneLes destaient en
et de bon
auraient
eigner du
trouvait.
noncé, ce
traire, sa

accordé! le minis-

père! in-

re ! repliont l'impace mal, si Car quel auchesne, ont il voutenant, et destine et oisis entre ield !\_\_\_\_\_ s inutiles. ma cousine, continua-t-elle en adoucissant sa voix. Ton choix est déjà fait, quoique ton cœur opiniâtre se refuse à l'avouer. Je vois que je vais être obligée de faire ta toilette ; j'en rends grâce au ciel, car je suis déterminée à ce qu'Audley soit fier de toi.

or a secretary of the government with

The state of the s

tow law and the dispersion of well to

water and a common charing and

down he are the relief to the server

The same of the same of the same and the

The state of the s

ราชาธิการ (การเพราะ<del>และโรก</del>สุดเลา การเสรารสุดเกาะ (การการการการการการการการการที่สุดเลา การสาราส

the artists of the second of t

The strain of th

and the second of the second of the second

and the second of the second o

and the second of the second s

A STATE OF THE STA

A CONTRACT OF SECURITION OF SE

Contractor of Line

ye ve viv

tai

cre

fiè

ma

per

fié

elle

vra

me

.]

cho

lan

elle

fois

tion

rép

le s

pou

timi

Allant à la garde-robe d'Antoinette, elle en prit une robe de soie rose qu'elle apporta à

la jeune fille.

—Tu es trop pâle, lui dit-elle, pour porter du blanc ce soir ; d'ailleurs, comme nous devons être à peu près seuls, cela pourrait exciter la curiosité des domestiques. Cette couleur animée donnera, en outre, à ton teint la vivacité qui lui manque aussi complètement.

Sous les doigts habiles de Madame d'Aulnay, la toilette se fit rapidement; mais cette promptitude n'empêcha pas que le résultat aurait pu être plus heureux si on y avait employé plus de temps. Le Major Sternfield

avait une fiancée réellement belle.

—Descendons maintenant au salon, petite nerveuse, dit Lucille à sa cousine. Tu dois t'y asseoir tranquillement pendant au moins une demi-heure avant qu'ils arrivent, car j'entends les battements de ton cœur aussi distinctement que les mouvements de cette horloge.

Rendues au salon, Lucille prit un soin tout particulier à ne laisser à Antoinette aucun moment de réflexion. Elle passa d'un sujet à l'autre avec une volubilité, une rapidité bien au-dessus des forces de l'esprit surchargé de

sa jeune compagne. Une fois cependant, peutêtre de lassitude, elle s'arrêta, et il s'en suivit un long silence. Antoinette tensit ses yeux fixement attachés sur le sol, et à la faveur de la lampe qui projetait sur elle une vive lumière, sa cousine put examiner plus attentivement ses traits. Ils avaient une certaine expression qui ne put empêcher la crainte de se faire jour dans le cœur de la fière Madame d'Aulnay au sujet de cette démarche qu'elle encourageait, qu'elle imposait peut-être à la jeune fille qu'on lui avait confiée. Tout-à-coup, et presqu'instinctivement, elle s'écria :

-Dis moi, chère Antoinette, n'est-il pas vrai que tu aimes sincèrement et profondé-

ment Audley Sternfield ?

Pour la première fois ce jour-là, quelque chose comme un sourire se dessina sur le mélancolique visage de la pauvre enfant, quand

elle répondit :

-Tu me l'as dit toi-même une centaine de fois, après m'avoir questionnée et transquestionnée enzore plus minutieusement que ne le ferait un avocat.

-Oui I mais est-ce que ton cœur ne t'a pas

répété la même chose ?

Antoinette ne répondit pas d'abord ; mais le souvenir de Sternfield, avec tout son amour pour elle, s'étant élevé dans son esprit, un timide sourire effleura encore ses lèvres.

-Oui! répondit-elle.

-Merci de cet aveu, tendre cousinel s'écria Madame d'Aulnay en l'embrassant et en pa-

te, elle porta à

r porter ous deait excite coun teint mplète-

d'Aulis cette résultat v avait ernfield

petite lu dois moins nt, car r aussi e cette

oin tout aucun sujet à é bien rgé de

raissant aussi heureuse de voir son inquiétude naissante dissipée, que Sternfield lui-même aurait pu l'être: merci mille fois! Et maintenant, je vais sonner Jeanne pour qu'elle t'apporte un verre de vin, car tu parais être excessivement nerveuse.

Lorsque Jeanne se rendit à l'appel de sa maîtresse, celle-ci lui recommanda de servir, ce soir-là, le souper dans le salon, "parce que," dit-elle, "j'attends une couple d'amis; " ce à quoi la soubrette répondit:

-Oh! Madame, personne, qui que ce soit, n'osera mettre les pieds dehors ce soir; il

fait un temps vraîment terrible.

Madame d'Aulnay se contenta, pour toute réplique, de sourire et de penser en elle-même qu'il faudrait une tempête encore plus furieuse pour empêcher au meins un de ceux qu'elle attendait de venir. Au moment où Jeanne fermait la porte derrière elle, une violente raffale vint ébranler la fenêtre. Anteinette se leva épouvantée.

Elle venait d'entendre un bruit de voix et de pas qui accusaient l'arrivée des deux per-

sonnages attendus.

le I de l tots prés du r vem

s'associl Steranin phèr vaie joue ses y deve sout men

prole me de g fesai avec

C

pas bien

A sèch

Mans

Deux minutes après, le Major Sternsield et le Docteur Ormsby, après s'être débarrassés de la neige qui s'était amassée sur leurs paletots, entraient dans le salon. Le militaire présenta aux deux Dames le jeune chapelain du régiment, lequel ne répondit que très-brièvement et presque froidement à la flatteuse

bien-venue de la maîtresse de céans.

Après le premier échange de politesses, on s'assit. Le ministre se mit à observer d'un ceil scrutateur la jeune fille vers laquelle Sternfield était déjà penché. Ni la nuance animée de sa robe, ni la chaleur de l'atmosphère, ni même la présence de son fiancé, n'avaient fait naître la moindre couleur sur ses joues, ou communiqué quelque animation à ses yeux. La physionomie du Dr. Ormsby devenait plus sérieuse, son attention plus soutenue, à mesure qu'il continuait cet examen physiologique.

Cette scène un peu singulière se serait prolongée encore plus longtemps, si Madame d'Aulnay, déjà piquée par le manque de galanterie dont son nouvel invité clérical fesait preuve en ne tenant aucune conversation

avec elle, ne s'était levée en disant :

Ma chère Antoinette, nous ne devons pas abuser des moments si précieux que veut bien nous accorder le Dr. Ormsby.

Antoinette se leva à son tour, et d'une voix

sèche, presque vive :

-Je suis prête! dit-elle.

Madame d'Aulnay alla fermer la porte sans bruit et s'approcha ensuite de la table,

même naintele t'apre ex-

uietu-

servir, e que," ; " ce à

ce soit, oir; il

r toute p-même durieuse qu'elle Jeanne nte rafette se

ire Luempête
le nous
pas décar auous ateil.\_\_\_
elle en

voix et

autour de laquelle les autres personnes se tensient déjà debo... lant un instant, le Dr. Crmsby regarda les lent Antoinet-

te; puis, s'adressant à elle :

Vous me paraissez bien jeune, Mademoiselle de Mirecourt, dit-il, et c'est un engagement pour toute la vie que vous allez contracter dans quelques instants: avez-vous bien réfléchi aux devoirs qu'il impose? avez-vous bien pesé toutes ses obligations?

-Votre question me parait vraîment singulière et parfaitement inutile, Dr. Ormsby, interrompit Sternfield d'un air sombre et

courroucé.

—Je ne fais que remplir mon devoir, Major, répondit le ministre d'une voix grave et sévère; ou plutôt je crains de le dépasser, en remplissant la promesse que je vous ai faite. Cependant, puisque je suis ici, si Mademoiselle de Mirecourt est encore décidée à contracter ce mariage aussi secrètement et avec tant de précipitation, il ne m'appartient pas de m'y opposer.

En ce moment suprême, Antoinette répéta

d'une voix presque inintelligible :

-Je suis prête!

Quelques minutes après, les mots solennels: "Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, "étaient prononcés: Audley Sternfield et Antoinette de Mirecourt étaient mari et femme.

Après quelques mots de brèves félicitations, le Dr. Ormsby se leva pour partir. En vain Madame d'Aulnay le conjura-t-elle de res me: qui hui le r

toin voix des

veil Maj n'ai labl

décles Ster conn nouve nous vis de Le

et so la po dépa de pe si con ger d de de salon

Ce

ersonnes instant. ntoinet-

ademoiengagecontracus bien ez-vous

ent sin-Ormsby, abre et

Major, et sévèsser, en i faite. ademoià conet avec nt pas

répéta

lennels: Dieu a ernfield nari et

félicitair. En elle de

rester pour prendre quelques rafraîchissements ; en vain l'heureux marié lui-même, qui avait complètement recouvré sa bonne humeur, joignit-il ses instances aux siennes : le ministre fut inébranlable.

Au moment où il donnait la main à Antoinette, celle-ci se pencha vers lui et dit à voix basse, de manière à ne pas être entendue

des autres :

-Promettez moi de garder mon secret ?

-Cette promesse, répondit-il avec bienveillance, cette promesse, je l'ai déjà faite au Major Sternfield et je vous la renouvelle : je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est inviolable.

-Merci!

Puis, élevant un peu la voix :

-Dr. Ormsby, vous êtes témoin de cette déclaration que je fais devant vous au Major Sternfield : tant que notre mariage ne sera pas connu du monde, tant qu'il n'aura pas été de nouveau célébré par un prêtre catholique, nous ne serons, lui et moi, qu'amis l'un vis-àvis de l'autre.

Le Dr. Cemsby inclina gravement la tête, et sortit de la chambre. En le reconduisant à la porte, le domestique s'étonna un peu de ce départ aussi à bonne heure : il était bien loin de penser quelle terrible influence avait eu, si court qu'il eut été, le séjour de cet étranger dans la maison, sur la destinée entière de deux des personnes qui se trouvaient au salon.

Celles-ci étaient restées autour de la table

comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, Madame d'Aulnay et Sternfield échangeant quelques remarques banales sur les manières et la contenance distinguées du Dr. Ormsby. De temps à autre cependant, Lucille risquait un coup-d'œil furtif et inquiet sur la silencieuse Antoinette dont la figure, de pâle qu'elle était auparavant, s'était recouverte d'un carmin éclatant et fiévreux tel que le froid rigoureux de l'hiver ou les exercices violents auraient pu en causer.

Lorsque la porte se fût refermée sur le ministre, la nouvelle mariée retira brusquement sa main de celle de Sternfield, et alla se verser un grand verre d'eau qu'elle but d'un trait; ses doigts mignons tremblaient tellement, qu'elle en renversa une partie sur sa

robe de noce.

Pensant, tout naturellement, que les nouveaux mariés devaient avoir quelques mots à échanger entr'eux, Lucille avait fait mine de se retirer pour quelques instants, mais un regard inquiet et presque suppliant d'Antoinette la décida à rester. Ne voulant pas augmenter l'agitation qu'elle lisait si clairement sur le visage de sa cousine, elle continua un peu la conversation avec Sternfield, puis s'approcha de la fenêtre. Pendant ce temps-là, arrêté peut-être par la même crainte, Audley réprimait avec peine les paroles brûlantes qu'il sentait venir sur ses lèvres, et se contentait de quelques mots d'affection tranquille qu'il savait être les seuls que sa craintive jeune femme voudrait recevoir dans ce moment d'agitation.

Ma moi pou min jour rive

la paucifield sem mar que le se cont n'ép ces rega

reting Control of the Control of the

cite

P tête décl glot

jamı j'ai ( —Quelle affreuse nuit! s'écria tout à coup Madame d'Aulnay en tirant les rideaux cramoisis qui étaient restés ouverts. Il neige, poudre et tempête de telle-sorte, que les chemins vont être bloqués pendant plusieurs jours. Certainement, Antoinette, ton père n'ar-

rivera pas demain.

"Quel bienheureux répit!" fut sans doute la pensée intime des trois personnages, mais aucun d'eux n'ôsa l'exprimer. Seulement, Sternfield en prit occasion pour s'informer avec un semblant d'intérêt de la distance que l'on marquait entre Valmont et Montréal. Quelque temps après, Madame d'Aulnay fit sonner le souper qui fut promptement servi. Chacun continuait d'affecter un calme qu'aucun d'eux n'éprouvait, et une autre heure s'écoula dans ces tentatives infructueuses. Enfin, par un regard jeté vers l'horloge, Lucille avertit tacitement le militaire qu'il était temps de se retirer.

Celui-ci, après lui avoir serré la main et renouvelé ses sentiments de gratitude, se tourna vers Antoinette, et, la pressant dans ses

bras, murmura à ses oreilles :

-Ma femme! ma chère femme!

Pendant un moment elle appuya sa belle tête sur l'épaule de celui qui venait d'être déclaré son mari. Tout-à-coup, avec un sanglot étouffé:

—Audley! Audley! dit-elle, ne me faites jamais repentir de l'irrévocable union que

j'ai contractée ce soir !

Un embrassement fut sa seule réponse. Il

ou les
er.
e le miquement
se verut d'un
t tellee sur sa
les noumots à
nine de

nais un

l'Antoi-

as aug-

irement

aua un

it pas-

échan-

les ma-

du Dr.

Lucil.

uiet sur

ure. de

recou-

eux tel

is s'apemps-là, Audley rûlantes se conanquille craintive se retira d'un pas léger et l'air plein d'un fier triomphe qui n'était certainement pas un reflet de la figure de ses compagnes. repo

inqu

vou

Viens te reposer, mon Antoinette! dit Madame d'Aulnay quand elles furent seules. Je vais t'accompagner dans ta chambre où je

resterai jusqu'à ce que tu sois an lit.

La jeune fille—nous continuerons à l'appeler ainsi—obéit passivement. Quand elle eut ôté la belle robe dont elle s'était revêtue pour son mariage, quand elle eut renfermé dans son petit bonnet sa longue chevelure qu'elle avait rejetée en arrière,—ce qui la fit paraître doublement jeune,—elle s'agenouilla sur son prie-Dieu, mais se releva presqu'ansaitôt, en s'écriant avec agitation:

-Lucille, je ne puis, je n'ôse pas prier ce

Soir !

Et pourquoi? petite capricieuse. Il me semble que la prière doit t'être doublement nécessaire, puisque tu as maintenant à prier pour un bel homme, un mari dévoué. Mais, ne t'en occupes pas ce soir ; car, à ce que je vois, tu es réellement malade: ta main est

fiévreuse. Couche-toi immédiatement.

Antoinette se soumit passivement à ces injonctions, mais elle n'en retira aucun repos, ni pour son corps, ni pour son esprit. Pendant plusieurs heures, sa cousine fut obligée de s'asseoir à son chevet et de la surveiller. Tantôt une surexcitation nerveuse venait troubler son sommeil, tantôt elle éprouvait des terreurs qui l'empêchaient de fermer les yeux; enfin, vers une heure du matin, elle tomba dans un profond

un fier un re-

repos. Madame d'Aulnay se retira alors, plus inquiète et troublée qu'elle ne voulait se l'avouer à elle-même.

The state of the s

ars5 at

Turks

the second second

· Comment of the comm

the grate of the same of the s

l'appeelle eut ue pour ans son le avait tre douon prieen s'é-

te! dit seules. e où je

rier ce

Il · me plement à prier . Mais, e que je ain est

bes inepos, ni Pendant de s'as-Tantôt bler son eurs qui în, vers profond

Le lendemain matin, la jeune fille se leva avec un mal de tête violent qui la retint dans sa chambre toute la matinée, au grand désappointement de Sternfield qui vint de bonne heure pour la demander et qui, n'ayant pu pénétrer dans la maison, grâce au refus de Jeanne de le laisser entrer, s'était rétiré en fronçant les sourcils d'une manière à exciter à un haut degré le courroux de cette digne femme.

—On pourrait le prendre pour le maître de la maison, grogna-t-elle en fermant violemment la porte sur lui. Ne paraissait-il pas en train de me jeter de côté et d'entrer de vive force comme il l'a fait l'autre jour quand il est

venu demander Mademoiselle!

Elle ne manqua pas de prendre la première occasion venue pour communiquer à sa maîtresse ses idées sur ce sujet, et le froncement de sourcils avec lequel celle-ci accueillit sa confidence lui donna plus de satisfaction que Sternfield en aurait eu s'il eut pu en être témoin.

Antoinette descendit pour diner.

Les dames venaient de se lever de table et entraient dans le salon pendant que M. d'Aulnay gagnait sa Bibliothèque, quand le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la porte annonça que quelqu'un arrivait. vens fenê ches pas nerv

nerv d'un anno tatio

à la sa f se bras deux

mes
du g
mée,
camp
vieil
Tes
mais
leur

dern d'Au appu reme

que

Bour

-Mon père ! s'écris Antoinette en deve-

nant pâle comme un marbre.

- Oui, c'est lui ! dit à son tour Lucille qui venait de pousser une reconnaissance vers la fenêtre. Qui l'aurait attendu par de pareils chemins ?\_\_\_\_Et maintenant, chère enfant, pas de folles terreurs, pas de tremblements nerveux ! Si, par malheur, ton père n'est pas d'une humeur favorable, garde-toi bien de lui annoncer ton mariage à présent : la précipitation gâterait tout.

Quelques instants après, M. de Mirecourt — un homme de bonne apparence appartenant à la vieille école française, — entrait; et sa fille, pour éviter son regard pénétrant, se jeta aussitôt dans ses bras. Il l'embrassa avec effusion; puis, prenant sa tête à deux mains, et la regardant minutieusement:

— Je l'avais bien pensé, petite, s'écria-t-il; mes craintes n'étaient pas vaines. Cette vie du grand monde, si gaie, si brillante, si animée, n'est pas faite pour une enfant de la campagne comme toi. Quoi ! tu sembles avoir vieilli de trois ans depuis que tu m'as laissé! Tes joues, il est vrai, sont encore vermeilles, mais ces petites mains brûlantes indiquent que leurs couleurs sont plutôt celles de la fièvre que de la santé.

— Antoinette n'a pas bien dormi la nuit dernière, cher oncle, se hâta de dire Madame d'Aulnay qui se tenait derrière lui, la main appuyée sur son épaule. Elle est extraordinai-

rement nerveuse!

-C'est cela, ma jolie nièce, répliqua-t-il en souriant. Ce sont là des subtilités d'une fem-

se leva int dans and déde bonne yant pu efus de étiré en exciter

naître de violemil pas en de vive nd il est

te digne

premièuer à sa e fronceaccueillit tisfaction u en être

table et A. d'Aulle bruit la porte me fashionnable. Ma petite Antoinetté, qui avait l'habitude de me servir le déjeuner tous les matins à sept heures et qui y prenait part avec un excellent appétit, ne connaissait pas alors la signification de l'état nerveux.

me petite fille, il y a quelques mois; mainte-

nant, elle est une jenne Demoiselle.

Une Demoiselle à la mode, veux tu dire, Lucille ; mais ce n'est pas tout : je trouve en elle un changement indéfinissable que je ne puis exprimer : peut-être est-ce qu'elle est plus gracieuse, plus élégante, en un mot qu'elle ressemble plus à ma charmante nièce Madame d'Aulnay, avec cette robe d'une mode nouvelle. Cependant, que cette apparence extérieure de ma fille soit satisfesante, c'est bien; mais je ne puis admettre que je sois content d'elle sur d'autres points....Ah! tu peux roagir, ajouta-t-il en voyant le visage d'Antoinette se couvrir d'un vif incarnat. J'ai deux sérieuses accusations à porter contre toi. D'abord : pour quelles raisons as-tu rejeté Louis Beauchesne, le mari que je t'avais choisi, auquel je t'ai promise?

-Parceque, cher papa, je ne l'aime pas

suffisamment pour devenir sa femme.

—Ah! Lucille, Lucille! c'est là le fruit de ton travail, s'écris M. de Mirecourt en inclinant sa tête vers la jeune femme en signe de reproches. C'est précisément ce que m'avait prédit Madame Gérard lorsque nous avons discuté ensemble l'opportunité d'accepter pour Antoinette l'invitation que tu lui avais faite de venir passer quelque temps avec toi. bor son pas

et que mér déte à A la mautr constant touje

tion
son
rapp
n'ai
tage
ce de
nette
main
de p

Louid avec bras moi s

Je fe je ret y viv

de M

-Muis, mon cher oncle, je vous sais trop bon, trop juste, pour forcer Antoinette d'unir son sort à celui d'un homme qu'elle n'aime

pas!

- Elle aime Louis aussi bien que tu simais M. d'Auinay lorsque tu es devenue sa femme : et qui ôsera dire que vous ne faites pas bon menage ?\_\_\_\_ Mais trève de plaisanteries, ma détermination est inébranlable. J'ai donné à Antoinette carte blanche sur la conduite de la maison, sur les affaires d'argent et sur les autres détails domestiques, mais je prétends conserver mon contrôle sur ce point. Elle connait Louis depuis très-longtemps, elle l'a toujours traité avec une bonté pleine d'affection et elle sait apprécier aussi bien que moi son caractère irréprochable. Sous tous les rapports, Louis est un excellent parti, et je n'ai pas l'intention de sacrifier autant d'avantages réunis en faveur d'un romanesque saprice de petite fille ... Ainsi, ma chère Antoinette, prépare-toi à revenir à la maison demain, ou bien, si je te laisse ici une semaine de plus, ce sera pour te permettre de choisir ton trousseau, car dans un mois de ce jour Louis Beauchesne sera mon gendre,

-Mais, cher, cher papa, -insista Antoinette avec des yeux larmoyants et en jetant ses bras autour du cou de son père pardonnezmoi si je vous dis que je ne puis épouser Louis. Je ferai, à part cela, tout ce que vous voudrez, je retournerai dès demain à la campagne pour

y vivre eloîtrée, si vous l'exigez\_\_\_\_

-Bah! assez de ces folies, interrompit M. de Mirecourt en se débarrassant doucement

ette, qui ner tous prenait nnaissuit rveux. tait gu'a-

mainte-

x-tu dire. rouve en ue je ne 'elle est ot qu'elièce Mane mode rence exte d'est Bois con-Ah I tu visage mat. J'ai contre -tu rejet'avais

ime pas

fruit de en inclisigne de m'avait is avons ter pour ais faite OX.

de l'étreinte où le tenait sa fille. J'ai passé par-dessus la lettre singulière, je devrais plutôt dire rebelle, que tu m'as envoyée la semaine dernière et dans laquelle tu me disais que tu ne pouvais te rendre à mes désirs, que tu ne voulais pas suivre mes volontés; mais....Antoinette, mon enfant,....n'éprouves pas trop ma patience.

Il s'établit alors un silence. Deux fois la jeune fille ouvrit la bouche, comme si elle avait à parler; deux fois elle dirigea sur Madame d'Aulnay un regard suppliant, l'implorant par cette muette attitud d'entrer dans les terri-

bles explications.

—Eh! bien, est-ce entendu? demanda gaiement M. de Mirecourt, en se méprenant sur le silence qui venait de suivre sa menace.

—Je crains bien que non, cher oncle.—Et la jolie main de Lucille se posa de nouveau sur son épaule.—Il peut y avoir un obstacle invincible à cette union, un obstacle qui, probablement, ne peut pas être surmonté.

Madame d'Aulnay n'avait pas calculé la portée que ces paroles pouvaient avoir et l'effet qu'elles produiraient : autrement, elle

aurait hésité avant de les prononcer.

Rejetant les mains qui se reposaient sur lui, M. de Mirecourt se leva, et, promenant de l'une à l'autre un regard où brillait la co-

lère, il répéta d'un air sévère :

—Un obstacle invincible! Ah! ca, que veux-tu, que peux-tu dire, Lucille? Mais, bah!—continua-t-il avec moins de violence,—ce ne sont là que des phrases romanesques et

sor gag qu' si c J'a abs

ex

affect main

et le pas je le oubli un a sieur et à

oncle carac souler montr de l'ai

s'écris la tab et les s ébrand aurait 'ai passé exagérées comme tu as l'habitude d'en faire, vrais pluà moins sans doute, et ici son regard s'asée la sesombrit, -à moins qu'Antoinette se soit enme disais gagée dans une ridicule amourette avec quel- . ésirs, que qu'un de ces joyeux militaires auxquels on a volontés : si cordialement accordé l'entrée de la maison. \_n'éprou-J'ai entendu parler des coquetteries et des absurdités qui ont cours ici. x fois la

-Mon oncle! mon cher oncle! lui repli-

qua doucement Madame d'Aulnay.

Cet appel plein de simplicité, fait d'un ton affectueux, calma un peu M. de Mirccourt, mais ne l'empêcha pas de continuer avec fermeté:

-C'est inutile, Lucille : les mots tendres et les regards suppliants ne m'empêcheront pas de dire ce que j'ai à dire. Encore une fois, je le répète, j'espère que ma fille ne s'est pas oubliée elle-même au point de s'engager dans un amour secret avec quelqu'un de ces messieurs étrangers à notre race, à notre religion et à notre langue.

-Mais si elle en avait agi ainsi, très-cher oncle; si elle avait rencontré un homme au caractère noble et bon qui, à part l'objection soulevée par sa qualité d'étranger, se serait montré digne, en toute autre chose, d'inspirer

de l'affection.

-Eh! bien, alors, Madame d'Aulnay, s'écria-t-il en l'interrompant et en frappant la table avec une violence telle que les vases et les autres objets qui s'y trouvaient en furent ébranlés,—alors, la première chose qu'elle aurait à faire serait de l'oublier, car jamais,

esques et

elle avait

Madame

orant par

les terri-

demanda

éprenant

a menace.

ncle.—Et

nouveau

obstacle

qui, pro-

alculé la

ir et l'ef-

nent, elle

aient sur

romenant

lait la co-

ca, que

e ? Mais,

iolence,—

té.

non jamais, elle n'obtiendrait ni mon consente-

ment ni ma bénédiction.

Le moment est arrivé, pensa Antoinette, où nous ne devons plus l'abuser, où nous devons lui dire qu'il n'y a pas sur la terre de pouvoirs assez puissants pour empêcher l'union qu'il condamne d'une manière aussi absolue.

Ainsi pensait également Madame d'An'nay. Mais M. de Mirecourt en était rendu à un degré de colère tel, qu'effrayées, elles abandonnèrent l'idée de l'exaspérer davantage.

—Eceute-moi bien, Antoinette, et toi aussi, nièce trop officieuse,—reprit il après une courte pause qui avait été comme une espèce de répit dans la tempête.—Je serai franc, explicite, avec vous deux. Enfant, je te défends d'avoir aucunes autres relations que celles d'une courtoisie pleine de réserve, avec les personnes que je viens de mentionner, et si déjà tu t'es engagée à l'un d'eux, brises immédiatement cet attachement, sous peine d'être désavouée et déshéritée pour toujours.

—Oh! mon père! dit Antoinette en joignant ses mains tremblantes: pour l'amour de Dieu! rétractez ces paroles cruelles, elles sont trop

terribles!

Une crainte vague s'empara de M. de Mirecourt à cet appel passionné; mais, comme c'est souvent le cas, sa colère ne fit que s'accroître. Prenant sa fille par le bras, il répéta avec une violence encore plus terrible:

-Non, je ne les rétracterai pas, enfant

opiniatre et désobéissante.

la made

un fer

fer de d'A Il fai der

Qu

rer

cor

Pe

pas pèr aus cab tes

Bon

fair

Lou

onsente-

toinette, nous deterre de npêcher re aussi

Au'nay. du à un es abanntage. oi aussi, ine cour-

spèce de c, explidéfends ie celles les pert si dejà médiateêtre dé-

joignant de Dien! ont trop

I. de Mi-, comme que s'acil répéta

s. enfant

En ce moment la porte du salon s'ouvrit, et Louis Beauchesne entra. On aurait pu lire sur sa figure un étonnement mêlé d'indignation à la vue du spectacle qui se présenta à lui; mais M. de Mirecourt, encore sous l'influence de l'excitation, continua :

-Je disais à cette enfant entêtée que dans un mois, qu'elle le veuille ou ron, elle sera ta

femme.

-Oh! M. de Mirecourt, répondit le jeune homme avec amertume, je ne veux pas d'une femme qu'on trainerait à l'autel malgré les désirs de son cœur. Mais n'exigez-vous pas d'Antoinette une soumission trop prompte? Il y a à peine quinze jours que vous lui avez fait connaître vos dézirs : vous devez lui accorder un peu plus de temps pour se préparer. Quoi ! il lui faudra au moins un mois pour se remettre de la scène d'aujourd'hui !

Et en disant ces mots, il jeta un regard de compassion vers Antoinette qui était appuyée contre une chaise, la figure pâle et agitée.

M. de Mirecourt sentit son cœur s'adoucir. Pendant les dix-sept années que sa fille avait passées à l'ombre protectrice de son amour de père, jamais il ne lui avait adressé des paroles aussi sévères que celles dont il venait de l'accabler. Se méprenant sur les craintes secrètes et l'anxieté qui la torturaient, il attribus son émotion à la sévérité dont il venait de faire preuve à son égard.

-- Prenez ce siége, Antoinette, continua Louis en lisant sur la figure de son père les sentiments qui s'agitaient en lui; asseyezvous: je sais que M. de Mirecourt va vous accorder six mois au lieu d'un, pour vous permettre de réfléchir, et pour préparer votre trousseau.

—Tu es un amoureux bien philosophe, Louis! s'écria M. de Mirecourt avec sarçasme, plus philosophe que je ne l'aurais été à ton âge: vraîment, tu ne parais pas pressé

de conquérir ton bonheur.

Parce que je désire celui d'Antoinette avant le mien, répondit-il pendant que l'expression de sa figure s'assombrissait passablement. Mais dites, M. de Mirecourt: n'est-il pas vrai que vous lui accordez six mois de plus? Espérons qu'après ce temps vos vœux et les miens seront comblés.

Pauvre Louis! il connaissait bien la futilité de cette illusion; mais, dans sa généreuse abnégation, il ne songeait qu'à obtenir du répit en faveur de la pauvre jeune fille trem-

blante qui était devant lui.

—Qu'il en soit comme tu le désires! répondit M. de Mirecourt en essayant de paraître indifférent. Puisque le futur se déclare satisfait, je dois l'être également. Mais rappelletoi, Antoinette, ce que je t'ai déclaré tout-à-l'heure au sujet des amoureux ou des prétendants étrangers. Ce que j'ai dit est dit : je ne rétracte rien, et si tu me désobéissais, tu ne devrais t'attendre ni à ma bénédiction, ni à mon héritage. Et maintenant, assez sur ce chapître. Où est M. d'Aulnay?

-Je vais aller le chercher, cher oncle, dit Madame d'Aulnay en se levant précipitamme bru

blic l'es Ste corr

n'ay brou M mili

fit p

qui les s quer caus si bo re, e la m sa fil

anim

cé de

colère reste dois e —C fort.

qu'à i trer e car, c plus f

Pui donné va vous ous perer votre

losophe, sarcasis été à pressé

l'Antoiant que t passaecourt : dez six temps

a futilinéreuse enir du trem-

réponaraître e satisppelletout-àprétendit : je ais, tu ion, ni sur ce

le, dit pitamment, car sa fine oreille venait d'entendre le bruit de la porte d'entrée qu'on ouvrait.

Elle sortit, et, au lieu de se rendre à la Bibliothèque où était son mari, elle descendit l'escalier d'un pas rapide. Il était temps, car Sternfield était en ce moment même dans le corridor, se débarrassant de son par-dessus et se préparant à entrer dans le salon: Jeanne n'ayant reçu aucun ordre pour lui faire rebrousser chemin.

Madame d'Aulnay entraîna vivement le militaire dans une petite anti-chambre, et lui fit part en peu de mots de la scène orageuse qui venait d'avoir lieu. Les joues rouges et les sourcils froncés du Major dirent assez éloquemment la suprême contrariété que lui causait ce récit; mais si son amie eût été aussi bonne observatrice qu'elle l'était d'ordinaire, elle se serait aperçue qu'à la mention de la menace que M. de Mirecourt avait faite à sa fille de la déshéritere ses traits s'étaient animés davantage et ses yeux avaient lancé des éclairs.

Pouvez vous me dire, demanda-t-il avec colère, combien de temps ce vieux tyran doit rester ici? Car, quant à voir ma femme, je le dois et je la verrai.

—Chut! point de bruit! ne parlez pas aussi fort. Je crois qu'il partira demain matin : jusqu'à son départ, vous ne devez pas vous montrer en sa présence. N'ayez pas d'impatience, car, croyez-moi, notre pénitence sera encore plus forte que la vôtre.

Puis, congédiant Sternfield après lui avoir donné une amicale poignée de main, elle se

rendit à la Bibliothèque où elle trouva son mari, ainsi qu'elle s'y attendait. Elle lui fit immédiatement part de la scène qui s'était passée dans le salon, blâma en des termes peu mesurés la dûreté de M. de Mirecourt et conjura M. d'Aulnay d'employer toute son influence pour induire ce père sauvage à laisser Antoinette avec eux encore quelques semaines de plus.

Crois-moi, cher André, ajouta t elle avec be ucoup d'onction, la pauvre Antoinette sera disputée et persécutée à en mourir si elle s'en retourne maintenant avec son père qui est encore sous l'effet d'une irritation extraordinaire. Demandes donc comme une faveur personnelle la prolongation de son séjour ici, et si tu y mets un peu de bonne volonté, mon oncle ne te refusera certainement pas cela.

Eh! bien oui, je vais faire ce que tu me demandes, Lucille, car j'aimé réellement cette petite fille; mais je ne puis m'empêcher de croire qu'elle serait infiniment mieux chez elle qu'au milieu de ces firtations et de ces coquetteries avec les militaires que vous affectionnez tant toutes les deux.

rer me quo poir plei

étai à la leur que abré auss

d'A jeun pern com on d de M

femr

un a du r en la le lui fit is s'était s termes ecourt et oute son uvage à quelques

elle avec ette sera elle s'en e qui est extraordiveur perur ici, et nté, mon s cela.

ne tu me ent cette cher de eux chez et de ces vous afLa rencontre de M. d'Aulnay avec son parent fut très cordiale : ils étaient amis intimes depuis leur plus tendre jeunesse, et quoique différents de caractère sur plusienrs points, ils étaient également honorables et pleins de cœur.

Lorsque M. de Mirecourt annonça qu'il était sur le point de ramener sa fille avec lui à la campagne, son ami insista, avec une chaleur pour laquelle il n'était point préparé, pour que la promenade d'Antoinette ne fût pas abrégée ainsi sans raison et d'une manière aussi soudaine.

—Cela doit pourtant sc faire, mon cher d'Aulnay. Ta maison est trop gaie pour une jeune fille de campagne; je ne puis pas lui permettre de rester plus longtemps dans la cempagnie des brillants militaires qui, m'a-ton dit, ont leur entrée libre dans les salons de Madame.

—Mais, assurément, là où je tolère ma femme, tu peux en toute sûreté y tolérer ta fille?

-Difficilement. Ma jolie nièce possède tout un arsenal d'expérience et une connai ssance du monde que ma petite fille n'a pas encore eu le temps d'acquérir.

-Eh! bien, malgré cela, tu ne refuseras

pas de la laisser avec nous deux autres se-

maines, n'est-ce pas ?

Madame d'Aulnay joignit ses prières à celles de son mari, et, après beaucoup de résistance, M. de Mirecourt consentit, quoique avec beaucoup de répugnance, à laisser Antoinette une quinzaine de plus à la ville, à la condition expresse qu'après ce temps elle retournerait sans faute à Valmont.

La soirée se passa assez agréablement pour tous ceux qui composaient cette petite réunion. Grâce aux prières de Madame d'Aulnay, Louis était resté, et s'efforçait avec elle d'entretenir la gaieté. Antoinette seule était triste et silencieuse : la scène du matin l'avait considérablement affectée. Il n'y fut fait aucune allusion. Une fois, cependant, la jeune fille se pencha vers Beauchesne et lui dit:

-Mon cher, mon bon Louis, comment pourrai-je jamais vous remercier convenablement pour votre généreuse intervention dans

l'affaire de ce matin.

-Ah! Antoinette, vous pouvez me remercier, car cet effort m'a causé des angoisses bien douloureuses. Je ne suis pas précisément l'amoureux froid et philosophe que votre père veut bien dire ... Mais, assez sur ce sujet : il ne ferait que vous agiter davantage. Qu'il me suffise de vous dire que, puisque je ne puis être votre fiance, je continuerai au moins d'être votre ami. 248 39 5559246 qxo'b fareza. .:

Les beaux yeux de la jeune fille furent si dangereusement éloquents dans l'expression de gratitude qui s'y peignit, que Louis fut oblig pres œil fére gens men satis fréq de la qu'il tion

de s

désig nes g bras **Vous** meil que vrai le ca mais la qu affiri de fo pre v Din: ou I

M rire vant mais

moy

faire

tres se-

ières à de réquoique ser Anlle, à la elle re-

ent pour réunion. Aulnay, lle d'enait trisl'avait fait au-

dit: omment enableon dans

a jeune

remerngoisses isément tre père sujet : e. Qu'il ne puis ins d'ê-

rent si pression uis fut presqu'aussitôt. M. de Mirecourt suivait d'un ceil avide les différentes phases de cette conférence à voix basse entre les deux jeunes gens, et à mesure qu'il avançait dans cet examen, ses traits prenaient une expression de satisfaction prononcée, ses rires étaient plus fréquents et plus prolongés. Dans le cours de la soirée, il consulta son ami sur le projet qu'il avait en tête, et lui fit part de l'opposition que mettait Antoinette à la réalisation de ses vœux.

- Mon opinion, -répondit M. d'Aulnay en désignant d'un signe de tête les deux jeunes gens qui causaient à mi-voix dans l'embrasure d'une fenêtre, -- mon opinion est que vous devez les laisser tranquilles : c'est le meilleur moyen de les rendre plus désireux que vous-même de remplir vos vœux. Il est vrai que je ne m'entends que très-peu dans le caractère ou les singularités des femmes; mais j'ai lu les ouvrages de ceux qui ont étudié la question à fond: ils sont tous d'accord à affirmer que c'est une chose très-difficile que de forcer une jeune fille à aimer contre sa propre volonté. Sans doute ces auteurs vont plus l in: ils disent que, la mettre en garde contre ou lui défendre d'aimer tel individu, c'est le moyen le plus sûr et le plus efficace de la faire s'attacher à lui.

M. de Mirecourt ne put s'empêcher de sourire à l'exposition de cette doctrine qui, suivant lui, pouvait très-bien avoir été exagérée; mais il avait assez de respect pour les opinions de M. d'Aulnay, pour accepter le conseil qu'il. lui avait donné de laisser sa fille tranquille pendant quelque temps au sujet de son mariage, convaincu que ce serait le meilleur moyen

do

tro

cu

se

ai

80

VO

CO

M

A

qu

ne

ou

ma

qu

VOI

de

qu

10

les

su

Ste

qu fen cel

ler vio

d'en amener la réalisation.

Il n'aurait commende pas été aussi confiant dans la de cette théorie, s'il eût pu seulement en endre la conversation qui se tens it à quelques pas plus loin, et dans le cours de laquelle, en réponse à l'aveu que venait de lui faire Antoinette de son amour pour le Major Sternfield, Louis renonçait pour toujours à l'espérance d'obtenir sa main, et lui promettait en même temps, avec cette générosité naturelle qui formait le trait saillant de son caractère, de faire tout son possible pour l'aider et la savoriser.

Malgré l'état affreux des chemins, M. de Mirecourt partit le lendemain matin, et après son départ, Antoinette, pour se soustraire aux idées qui la harassaient, prit sa broderie; ses doigts se mirent à fonctionner avec autant de rapidité que si son esprit n'eut pas eu d'autre préoccupation plus grave que celle de former sur le canevas des lys et des roses. Penchée sur son ouvrage, l'esprit aussi occupé que ses doigts, elle n'entendit pas la domestique lui annoncer un monsieur, et ce ne fut que lorsqu'elle se trouva dans les bras de Sternfield qu'elle s'aperçut de sa présence.

Surprise et saisie, elle se dégagea brusque-

ment, et, les joues rouges :

-Pourquoi faites-vous cela, Audley ? de-

-Pourquoi je n'embrasserais pas ma femme! repeta-t-il avec un rire force : voi à, seil qu'il, ranquille on mariaur moyen

ussi con-, s'il eût on qui se s le cours venait de ur le Maoujours à prometénérosité t de son pour l'ai-

s, M. de et après raire aux erie; ses utant de d'autre e former ochée sur que ses tique lui que lors-ternfield

orusque-

y ? de-

ma fem-

Antoinette, une question passablement singu-

—Ecoutez-moi bien! dit elle à la fois avec douceur et avec fermeté,—et cette fois aucun tremblement ne se fit sentir dans sa voix, aucun mouvement nerveux ne se manifesta dans ses manières:—Je vous répète ce que je vous ai déjà dit, que jusqu'à ce que notre mariage soit avoué devant le monde, je ne serai pour vous rien autre chose qu'Antoinette de Mirecourt.

-Tu es méchante et cruelle de me traiter

ainsi I répéta-t-il avec aigreur.

Pas du tout, Major Sternfield! s'écria Madame d'Aulnay en s'avançant vers eux. Antoinette a parfaitement raison, et si je vois que d'ici à l'époque qu'elle vient de mentionner vous agissez de manière à l'incommoder ou à l'attrister, soyez bien convaincu que, malgré l'estime que je vous porte, malgré ce que j'ai fait et ce que je ferais encore pour vous, je serai obl'gée de me priver du plaisir de vous voir dans ma maison. Rappelez vous qu'Antoinette est sous ma protection, et que je dois la garantir contre les chagrins inutiles et les contrariétés qu'on voudrait mettre sur sa route.

Juste ciel ! interrompit impétueusement Sternfield, est-ce ainsi que vous me menacez, que vous me parlez à propos de ma propre femme ! Cela dépasse la patience humaine ! cela dépasse la pensée !\_\_\_Non! je dois parler et je parlerai! continua-t-il avec plus de violence encore, en repoussant la main que

Madame d'Aulnay, autant par avertissement que par prière, avait posée sur son bras. Croyez-vous donc qu'après avoir été déclarés mariés par un ministre, qu'après avoir passé dans le doigt de mon épouse l'anneau nuptial qui y brille, je ne puisse lui parler, je ne puisse pas même embrasser le pan de sa robe sans en avoir auparavant obtenu la permission?

Terrifiée par cette explosion de passion, Antoinette était devenue presqu'immobile, rougissant et pâlissant tour à-tour; son cœur battait avec violence. Mais Madame d'Aulanay, qui avait complètement gardé son sang-

froid, répondit tranquillement :

—Soyez calme, Major Sternfield, et ne me forcez pas de regretter déjà la part que j'ai prise à la consommation de votre union. Oui, il faut qu'il en soit comme vous l'avez dit, et jusqu'à ce que votre mariage ait été proclamé publiquement, je ne veux pas que le nom sans tache de ma cousine devienne le jouet des domestiques et des propagateurs de scandales, à cause dé politesses trop empressées de votre part. Plutôt que pareille chose arrive, je n'hésiterai pas à vous interdire l'entrée de cette maison.

Par le ciel! vous me mettez hors de moi! répliqua-t-il avec fureur. Je ne me soumettrai jamais, je ne dois pas me soumettre à une tyrannie aussi insupportable. Antoinette! les promesses sacrées que tu m'as faites l'autre soir devant Dieu étaient donc une comédie, une sanglante moquerie?

-Oh! non, non, Audley!

femm peu l donn irréfe

que vous seron comm

nous

entiès Ma sition

me d'.
réflée
dre u
père p
ment.
excité
quer
un ser
parée
meur

Audle Ste sa fen compr

munie

Et le regard plein de douceur de la jeune femme, en prononçant ces mots, calma quelque peu la violence de son mari.

Assurément, continua-t-elle, je vous ai donné déjà une grande preuve, une preuve irrefutable de mon amour ; mais je voudrais que vous compreniez ceci : tant que les conditions, que je vous ai mentionnées et que vous avez acceptées lors de notre mariage, ne seront pas remplies, je ne puis le considérer comme complet, comme ratific.

-Et quand se fera cette ratification ? de-

manda-t-il, un peu calmé.

-Quand vous voudrez. Peut être ferions. nous mieux d'écrire de suite une pleine et entière confession à mon père.

Mais elle frémit en émettant cette propo-

ement . Cro-

clarés

passé

uptial

puis-

robe

ermis-

n.An-

rou-

cœur l'Aul-

sang-

ne me o j'ai

. Oui. lit, et

rocla

e nom

jouet

scanessées

e ar-

e moi !

umet-

à une aette!

s l'au-

médie.

- Evitez toute précipitation, s'écria Madame d'Aulnay. Après la scène terrible d'hier, réfléchissez sérieusement avant d'entreprendre une pareille demarche. Antoinette, ton père peut te renier, te déshériter immédiatement. Le major Sternfield même, quelque excité qu'il soit en ce moment, ne peut manquer de partager mos opinion, de condamner un semblable procede. La voie doit être preparée d'avance, ton père calmé et mis en humeur de recevoir plus favorablement une communication de ce genre. N'ai-je pas raison, 

Sterufield, qui ne désirait nullement voir sa femme déshéritée, n'eut pas de peine à comprendre la justesse de ces remarques, et il répondit affirmativement, mais d'un air

di

M

vi

l'a

CO

CO

fer

de

pé

me

div

l'a

por

my

déj

rep

me

car

ma

déla

elle

ajou

croi

à sc

répé

E

—Eh! bien, puisqu'il en est ainsi, nous devons être plus tolérants les uns vis à vis des autres. Vous, Audley, promettez de ne considérer Antoinette que comme votre fiancée, jusqu'à ce que la répétition de votre mariage dans l'Eglise Catholique l'ait rendue entièrement votre femme.

Sternfield ne répondit pas et s'approcha d'une fenêtre où il se livra aux pensées sombres qui l'agitaient. Ces constantes allusions sur le même sujet lui donnaient de l'inquiétude et le mettaient mal à l'aise. Après un moment de sérieuse réflexion, il retourna à la place où sa jeune femme, pâle, se tenait encorers de la superiore de

—Antoinette! s'écria t-il, c'est une bien dure épreuve que vous m'infligez, Madarae d'Aulnay et toi, et toi-même tu m'aurais méprisé, si mon cœur ne s'en était pas d'abord révolté; néanmoins, si tu le désires, je m'y soumettrai. En retour, vous devez me promettre toutes les deux,—que dis-je?—vous devez jurer que vous garderez le secret de notre mariage, jusqu'à ce que je croie le temps opportun pour le divulguer.

Madame d'Aulnay, sans prendre le temps

de réfléchir répondit aussitôt :

—Certainement : je ne vois rien de mal en cela. Je vous promets, Audley, de la manière la plus solennelle, qu'il en sera comme vous le désirez. Mais, excusez-moi un instant : Jeanne est à la porte, attendant mes ordres.

d'un air

nsi, nous
vis-à-vis
tez de ne
tre fiantotre ma-

approcha des somallusions inquiétuprès un irna à la enait en-

une bien
Madarae
arais mes d'abord
, je m'y
me proe?—vous
ecret de
le temps

le temps

e mal en manière e vous le : Jeanne Antoinette, c'est maintenant à ton tour, dit le Major Sternfield à sa femme dès que Madame d'Aulnay eut laissé la chambre. Je viens de consentir à sacrifier, pour le moment, l'autorité et les priviléges d'un mari, à te considérer, à te traiter—c'est bien dûr!—comme une étrangère, au lieu de ma chère femme comme tu l'es réellement. En retour de ce sacrifice, engage toi à ne jamais laisser pénétrer le secret de notre mariage, à ne jamais permettre à Madame d'Aulnay de le divulguer; jusqu'à ce que je t'en aie donné l'autorisation.

O Audley! répondit-elle en l'implorant, pourquoi nous environner d'un plus grand mystère? Hélas! ne nous sommes-nous pas déjà assez cachés sous le voile du secret?

—Cela doit être pourtant, chère, pour ton repos et pour le mien. Mais ce mystère, comme tu l'appelles, ne sera pas de longue durée, car mon impatience à te faire publiquement ma femme, à t'appeler telle, empêchera tout délai inutile. Promets cela, alors !

Je le promets solennellement ! répéta-t-

—Sur ce signe qui, je le sais, t'est sacré, ajouta-t-il en présentant à ses lèvres la petite croix d'or qu'elle portait toujours suspendue à son cou.

Elle embrassa le signe de la rédemption et répéta:

-Je le promets.

Puis, avec frémissement :

-Ma promesse, dit-elle, est inviolable, car

cette croix est un souvenir de ma mère mou-

-Et je sais que tu la tiendras religieusement. Mais, assis-toi, chère Antoinette; nous allons causer ensemble tranquillement, comme si nous n'étions que de simples connaissances, comme si nous n'étions pas unis par un lien indissoluble sur cette terre.

Lorsque Madame d'Aulnay revint, elle fut enchantée de voir Antoinette tranquillement assise à son canevas, l'air aussi calme qu'autrefois, pendant qu'Audley, assis sur un ottoman près d'elle, lisait à haute voix, dans un livre de poésies, tels passages qu'il jugeait appro-

priés à la circonstance.

Ce tableau était un peu la réalisation de ce qu'elle avait rêvé pour sa jeune cousine ; il offrait quelque chose de ce mystère piquant d'intérêt qu'elle aimait tant. Passant la main sur les boucles de cheveux noirs du jeune homme, elle dit avec un demi-soupir et un demi-sourire:

- Que ne donneraient pas certaines femmes peur avoir un mari qui se ferait aussi char-

mant, aussi aimable !

Audley Sternfield jeta un coup-d'œil sur sa jeune femme. Les yeux baisses de celle-ci, le doux sourire qui courut sur ses lèvres, le léger incarnat qui s'étendit soudainement jusque sur son cou d'ivoire, lui indiquèrent que, elle aussi, comme Madame d'Aulnay, le trouvait vraîment charmant.

avec sirs va q nait geni rest epro trom

E

Aud et q te so deur qui i cœur gnati était proch trarié inébr rait, q on ne

Le ville invité rée d The same

gieuse-; nous ; comaissanoar un

lle fut lement l'autrettoman n livre appro-

n de ce ne ; il piquant a main jeune et un

lemmes i char-

eur sa le-ci, le s, le léat jusent que, le trouLa quinzaine indiquée passa rapidement, avec ses heures de chagrins et de plaisirs; mais, hélas! la pauvre Antoinette trouva que, pour elle du moins, la peine prédominait. A part les doutes cruels qui l'assié geaient sur la possibilité de voir son pèro rester implacable; à part le remords qu'elle éprouvait de la manière dont il avait été trompé, il y avait dans la conduite de son mari de quoi l'attrister et la blesser davantage,

En effet, passant d'un extrême à l'autre, Audley était toute tendresse ou toute dureté, et quand il se trouvait sous l'empire de cette sombre humeur, il lui reprochait sa froideur et sa prétendue cruauté en des termes qui fesaient couler ses larmes et battre son cœur d'un sentiment mêlé de peine et d'indignation. Son prochain départ pour Valmont était une source de récriminations et de reproches continuels. Malgré toutes ces contrariétés, la résolution de la jeune femme fut inébranlable : elle savaît, si Sternfield l'ignorait, que son père était un homme avec lequel on ne devait pas plaisanter.

Le dernier jour qu'elle devait passer à la ville était arrivé. Madame d'Aulnay avait invité quelques amis, afin que la dernière soirée d'Antoinette chez elle fut la plus charmante possible. Tout était donc gaieté et plaisir ce soir-là. Mais un jeune cœur était destiné à recevoir un nouveau chagrin dont, jusque-là, il avait été exempt.

fia

tu

tor

bai

de

tes

une

mo

sol

me

te

her

refi

aue

jus

ter

ľau

pon

pâl

moi

Mie

qu'

fin.

mai

nel

et s

de d

Antoinette venait de danser la première danse avec son mari, et tous deux se promenaient à pas lents autour de la chambre. Tout-

à-coup, Audley lui dit brusquement :

Etais tu sérieuse, hier soir, lorsque tu m'as ar noncé qu'il ne t'était pas possible de dire combien de temps tu resterais à Valmont?

La réponse fut prononcée d'une voix si faible, qu'il la devina plutôt qu'il ne l'entendit.

Ce fut avec irritation qu'il repliqua :

—Je te déclare qu'une absence aussi prolongée et aussi incertaine peut-être est plus que je ne puis souffrir patiemment. Si elle est possible pour toi, elle ne l'est pas pour moi ; de sorte qu'avant peu j'irai te voir à Valmont,

-Et qu'est-ce que papa dira de cela?

demanda t-elle, alarmée.

—Il n'en saura rien. Je puis aller à Valmont sous un nom d'emprunt, et descendre à quelque auberge ou quelque ferme près du Manoir. Tu n'auras rien autre chose à faire qu'à diriger tes promenades dans la bonne direction.

—Audley! Audley! je ne dois pas, je n'ô se p's faire cela. Les yeux avides et les mauvaises langues des commères feraient bientôt connaître nos rencontres, non-seulement à papa, mais encore à tout le monde.

aieté et ar était rin dont,

remière promere. Tout-

rsque tu sible de à Val-

x si faientendit.

ssi proest plus Si elle as pour e voir à

e cela 7

à Valendre à près du e à faire bonne

, je n'ô les maubientôt nt à pa-

- Ainsi, tu me refuses même cette insignifiante concession? Prends garde, Antoinette! tu m'éprouves trop!

-Que puis-je faire I demanda-t-elle d'un ton suppliant, et en dirigeant sur lui ses yeux

baignés de larmes.

Mais, insensible à ce regard qui semblait

demander grace, il continua :

-Ce que tu peux faire? Prouve-moi par tes actions que tu es une femme, et non pas une enfant; prouve-moi que tu éprouves pour moi un peu de cet amour que tu m'as juré si solennellement il y a quinze jours. Assurement, je n'exige pas trop: la permission de te rencontrer, de te voir pendant une petite heure: et cependant, tu as le cœur de me refuser cela ! Si tu continues à te montrer aussi insensible à la pitié, à la plus simple justice, je ne serai pas longtemps sans insister pour que tu fasses usage de l'une et de l'autre à mon égard.

-Ces reproches sont insupportables ! repondit Antoinette devenant mortellement pâle. Audley! je vais tout dire de suite à mon père, et m'en remettre à sa clémence. Mieux vaut sa colère, quelle que terrible qu'elle sera, que ces chagrins secrets et sans

Go seillan far hienest then out ise . ni -Non, tu ne diras rien à M. de Mirecourt maintenant: rappelle-toi ta promesse solennelle. Quand le temps favorable sera venu, et alors seulement, je t'en dégagerai.

-Oh! Major Sternfield, dans quel abime de déceptions et de mystères vous m'aves fait tomber! murmura-t-elle avec amertume.

Peut-être es tu déjà fatigués de tes engagements, répondit-il froidement. Je reconnais que je suis un mari trop ennuyeux, tropdévoué, trop affectueux en! bien, je vais tâcher de me réformer.

Un long silence suivit ces remarques; et, après avoir fait asseoir sa femme, le militaire la laissa sans lui dire un mot de plus.

Quelques minutes après, elle le vit près d'une gracieuse brunette, lui parlant à voix basse avec toute l'attention qu'il avait coutume de lui accorder à elle-même. Un sentiment de malaise inexprimable s'empara d'elle à cette vua; mais elle fut assez forte pour le comhattre résolument et accepter le premier danseur qui se présenta. Pendant la danse, ses yeux se dirigèrent involontairement vers l'ondroit où se trouvait Andley. Il était à la même place où elle l'avait aperçu d'abord, penshe vera sa jolie compagne, jouant avec une fleur qu'elle lui avait donnée de son bouquet, et augmentant, par ses chuchotements et ses flatteries, la rougeur qui couvrait les joues de la jeune fille. Alors une doulonreuse angoisse vint frapper Anteinette au cœur; mais, trop fière pour se trahir, elle accepta le supplice ed'une autre danse avec un monsieur ennuyeux. Ce cotillon fut bientôt terminé, et les notes mesurées d'un menuet, si différent de la rapide polka, de la valse et du galop de notre spoque, -se fessient à peine entendre, que Sternfield était déjà en place avec sa même partenaire. Antoinette souffrit tout cela courageusement. VIn autre danseur se présenta, original marinar and area amortans.

n'ac d'el ce q réso fois arri succ elle Par droit où S était cette dût j sonn clusi la pr ne je Pend tout ] en ell

mari me pl soirée rions maine l'autre tout-à sur la traits,

posée.

Ce

e tes en-Je reconux, trop.

je vais ues; et, le miliplus vit près à voix t coutuentiment le à cetle comnierdannse, ses ers l'onà la mêrd, penvec une ouquet, et ses ioues de ngoisse is, strop upplice ouyeux. notes e la rale notre

re, que

même

la cou-

ésenta, milit ...

mais quoique, sous prétexte de fatigue, elle n'acceptât pas son invitation, il resta près d'elle, sans se laisser décourager par le silence qu'elle semblait déterminée à garder, et résolu de l'avoir pour danseuse au moins une fois durant la soirée: ce qui ne tarda pas à arriver, car la musique d'une contre-danse qui succédait au menuet s'étant fait entendre, elle se mit en place, bien qu'à contre-cœur. Par un jeu assez désagréable du hasard, l'endroit où, elle se trouvait était près d'un sofa où Sternfield, avec son inévitable partenaire, était assis. Pendant tout le temps que dura cette danse qui lui sembla interminable, elle dût paraître indifférente devant ces deux personnes qui semblaient en ce moment si exclusivement occupées l'une de l'autre. Malgré la proximité où ils se trouvaient, Sternfield ne jeta pas même les yeux sur sa femme. Pendant qu'elle les épiait ainsi, à l'inscu de tout le monde, elle ne put s'empêcher de faire en elle-même ces tristes réflexions:

-Cet homme est-il bien réellement mon mari? Dois je voir tout cela, supporter, sans me plaindre, toutes ces douleurs, dans cette soirée surtout qui est la dernière que nous aurions pu passer ensemble d'ici à plusieurs semaines peut-être?\_\_\_ Conduisez-moi dans l'autre chambre, il fait trop chaud ici, dit-elle tout-à-coup à son partenaire qui, remarquant, sur la fin de la danse, l'extrême pâleur de ses traits, lui demandait si elle se sentait indisposée.

Ce fut avec un grand soulagement qu'elle

entra dans un petit boudoir destiné à l'usage spécial de sa sousine et qui, en ce moment, était heureusement vacant. Pour se donner quelques instants de solitude, afin de rendre à ses yeux et à sa voix le calme qu'ils devaient avoir, elle accepta avec empressement l'offre que son partenaire lui fit d'aller lui

chercher quelques rafratchissements.

Il avait à peine laissé l'appartement, qu'un bruit d'éperons retentissants avertit Antoinette de l'approche de quelqu'un. C'était le Colonel Evelyn qui, contre son ordinaire, avait accepté l'invitation de Madame d'Aulnay pour cette soirée. Sans apercevoir Antoinette, il se jeta sur le canapé d'un air profondément ennuyé. Ses yeux, qui se promenaient autour de la chambre, aperçurent enfin la jeune fille; il se leva aussitôt.

Vous iei, Mademoiselle de Mirecourt, et

seule, encore ! dit-il.

allé me chercher du café et des gateaux.

Le Colonel Evelyn s'aperçut de suite que l'indifférence de ses manières était affectée, qu'il y avait, dans la pâleur de ses joues, dans le frémissement de ses belles lèvres, quelque chose qui rappelait la promenade mémorable qu'ils avaient faite ensemble, et l'intérêt qu'elle avait su lui inspirer alors. Au lieu de s'esquiver tranquillement de la chambre, comme il avait l'habitude de le faire quand le hasard le plaçait en tête-à-tête avec une jolie femme, il s'approcha plus près d'Antoinité, et, tout en disant quelques unes de ces

banal génér expre la pro

danse de sil

pour

faire votre

Evinspir faciler pondr

Ah laissa qu'ell il l'au sentin

Ell lonel, gure, dessin que c chée. conve malhe vie f enfan sait a

a l'usage moment, e donner e rendre u'ils deessement aller lui

nt, qu'un
t Antoic'était le
rdinaire,
se d'Aulcoir Auair proe promeent enfin

court, et

indos est iux. suite que

affectée, ues, dans quelque émorable l'intérêt Au lieu chambre, re quand avec une d'Antoises de ces

banalités de conversation qu'il savait pourtant généralement éviter, il s'étonna de la singulière expression de tristesse qu'il remarquait pour la première fois sur sa figure.

-Vous vous êtes bien tôt lassée de la danse, ce soir ? dit-il après quelques instants

de silence.

Oui ; il faut que je conserve mes forces pour mon voyage de demain. Je dois partir pour Valmont aussitôt après le déjeuner.

Ah! veus nous laissez donc? Que vont faire vos amis et vos admirateurs pendant

votre absence ?

—M'oublier! répondit-elle avec indifférence. Evelyn pensa en lui-même que si elle avait inspiré de l'amour, elle ne pourrait être aussi facilement oubliée; mais 2 contenta de répondre:

-Comme vous les oublierez sans doute.

Ah! le pourrait-elle? Parmi ceux qu'elle laissait, il y en avait un qu'elle ne pouvait, qu'elle ne devait jamais oublier; et comme il l'avait peinée, comme il avait blessé ses sentiments durant cette douloureuse soirée!

Elle ne répondit pas à la répartie du Colonel, mais le vif incarnat qui monta à sa figure, l'expression de douleur mentale qui se dessina sur ses traits, indiquèrent clairement que cette remarque l'avait profondément touchée. Emu, il changea bientôt le sujet de la conversation, se contentant de déplorer le malheur que quelques mois d'expérience de la vie fashionable apprendraient à cette naive enfant à déguiser des émotions qu'elle trahissait aussi ouvertement.

Si Antoinette eut été dans son état normal, si ses sourires enchanteurs avaient comme autrefois illuminé ses beaux traits, il n'y a pas de doute qu'Evelyn se serait de suite éloigné d'elle; mais il avait connu, lui aussi, les douleurs et les chagrins, et, sombre misanthrope comme il l'était, s'il fuyait les plaisirs du monde, il savait toujours compatir aux souffrances et aux chagrins des autres.

En ce moment, M. Chandos arriva avec un plateau bien garni, et, tout en offrant des gâteaux à Antoinette, il exprima l'espoir qu'elle serait bientôt en état de l'accompagner au

salon.

—Si Mademoiselle de Mirecourt veut rester ici plus longtemps pour prendre un peu de repos, je serai heureux de l'attendre pour la reconduire au salon, dit le Colonel Evelyn.

M. Chandos, engagé pour la danse suivante avec une jeune fille enjouée qui l'attendait probablement avec la plus grande impatience, mentionna cette circonstance et se retira.

Après avoir feint de goûter quelques fruits, Antoinette se leva, avec la pensée qu'elle ne devait pas maintenant rester seule avec le Colonel Evelyn, ni avec aucun autre.

Quoi! déjà désireuse de partir, Mademoiselle de Mirecourt? demanda le militaire. Veuillez accepter mon bras; nous allons faire le tour des chambres, jusqu'à ce que vous soyiez suffisamment reposée pour retourner au milieu des jolis danseurs qui sont probablement impatients de votre absence.

Le sourire force avec lequel la pauvre An-

toin
mar
l'exp
trah
caln
dans
s'em
quel
dans
soufi

mani l'inté parti

Le

et pu quan spirit cache plus bonne obser dait d une f plus

En éclair rempl templ jor S d'une se, et e quaies toinette essaya d'accueillir cette dernière remarque était encore plus douloureux que l'expression de souffrance qui s'était d'abord trahie sur ses traits. Evelyn, se rappelant le calme et le sang-froid qu'elle avait déployés dans un moment de péril imminent, ne put s'empêcher de remarquer avec chagrin que, quelle que courageuse qu'elle fût dans les dangers physiques, elle était de celles que les souffrances morales pourraient terrasser.

Tout en la promenant, il s'efforça d'une manière qui ne lui était pas habituelle, de l'intéresser et de l'amuser: il y réussit en

partie.

tat nor-

t.comme

il n'y a

de suite

ni aussi.

e misan-

aisirs du

ux souf-

avec un

des gå.

ir qu'el-

gner au

eut res-

un peu

re pour

Evelyn.

suivan.

ttendait

atience.

retira.

uelques

e qu'el-

ile avec

Made-

ilitaire.

ns faire

e vous

tourner

nt pro-

re An-

e.

Le Colonel possédait une intelligence rare et puissante, et sa conversation, quoique manquant de cette grâce du compliment, de ces spirituelles épigrammes qui donnaient tant de cachet à celle de Sternfield, était infiniment plus intéressante. Antoinette s'y prêta de bonne grâce, ne s'apercevant pas que, dans les observations courtes et uzives qu'elle hasardait de temps à autre, son compagnon trouvait une fraîcheur, une candeur qui le charmaient plus que n'auraient pu le faire les plus fines réparties.

En passant dans un appartement faiblement éclairé par des lampes coloriées en rose, et rempli de niches qui en fesaient un véritable temple de coquetterie, ils aperçurent le Major Sternfield assis sur une causeuse près d'une jeune fille de seize ans, jolie et gracieuse, et dont l'air confus et les yeux baissés indiquaient qu'elle n'était pas familière avec le

genre de conversation adulatoire à laquelle on semblait l'initier.

Comme ils passaient devant eux, Evelyn se mordit les lèvres.

-Admirez-vous le Major Sternfield? de-

manda-t-il brusquement.

—Comme il est loin de se douter que le Major Sternfield est maintenant le seul arbitre de ma destinée, de mon avenir! pensa la pauvre Antoinette.

Soit qu'il n'eût pas remarqué son embarras, soit qu'il ne se souciât pas d'entendre sa ré-

ponse, le Colonel continua :

—Sans doute vous l'admirez, et les trois quarts des Dames qui sont ici ce soir en font probablement autant. Il est beau comme un Apollon; il a des manières irréprochables, il danse et il cause à ravir : assurément, cela suffit. Cependant je préfère, pour ma part, rester sous l'imputation d'être un ennemi des femmes, comme vous m'avez dit que j'en avais la réputation, plutôt que d'être un homme de son caractère. Maintenant, je dois vous laisser, car je vois s'avancer un monsieur qui désire vous demander pour la prochaine danse; aussi bien, je vais vous dire adieu de suite, car j'ai l'intention de laisser bientôt cette scène brillante.

-Adieu! Vous avez été bien bon pour moi ce soir! dit-elle simplement en lui don-

nant la main.

Les derniers mots que vous venez de prononcer, dit-il en baissant la voix, m'encouragent à vous donner un conseil qu'autrement tin dés a c bai cet vou ave

te q gèr I nai

fian

cet

tré

la t
auc
s'off
dou
con
lone

aup syst mêr tres laiss forte

Soup tillo uelle on

velyn se

ld? de-

que le ul arbicensa la

nbarras, e sa ré-

les trois en font omme un ables, il ent, cela ma part, nemi des en avais omme de

ous laisqui dédanse; le suite, ôt cette

on pour lui don-

z de proencouratrement vous auriez ra son de regarder comme impertinent, un conseil qui a au moins le mérite du désintéressement, car il vient d'un homme qui a cessé de rechercher les sourires et l'approbation des femmes. Le voici : Restez dans cette heureuse maison de la campagne où vous avez grandi candide et naïve ; restez avec les amis sages, éprouvés de votre enfance : vous n'en trouveriez pas d'aussi bons dans cette vie frivole où vous êtes récemment entrée.

-Trop tard ! se dit à elle-même Antoinette qui se contenta de répondre en inclinant légèrement la tête.

Le colonel Evelyn la laissa, tout en reconnaissant que quelque chose comme de la confiance en la femme pouvait encore exister sur la terre.

De son côté, Antoinette accepta sans faire aucune observation le danseur qui venait de s'offrir et dont les platitudes lui parurent doublement ennuyeuses après l'intéressante conversation qu'elle venait d'avoir avec le Colonel.

Ses pensées ne tardèrent pas à retourner auprès de Sternfield. Elle songea au cruel et systématique abandon qu'il avait fait d'ellemême, à ses attentions empressées pour d'autres, et l'expression d'angoisses qui l'avait laissée depuis un moment revint bientôt plus forte que jamais.

A la fin de la danse on vint annoncer le souper. De retour au salon, on dansa un cotillon, puis on fit un peu de musique. Finalement, pendant que la plupart des invités commençaient à se retirer, le Major Sternfield s'avança vers sa femme.

je I

ton

dun

de

n'er

ici e

trav

ialo

bier

res

man

que

re,

pend

Auc

j'ai

cœu

blep

8i! 1

LYJOI

que

ront

l'un

la de

raier

-Est-ce que tu t'es bien amusé? demanda-t-il ; je t'en ai laisse le loisir, en te fesant

grâce de mes ennuyeuses attentions.

-Vous m'avez rendue bien malheureuse ce soir, répondit-elle d'une voix tremblante.

Sternfield aperçut aussi facilement que le Colonel Evelyn les traces que la douleur morale avait laissées sur son pâle visage, et il

en fut un peu attristé.

—Pardonne-moi, Antoinette, murmura-til avec tendresse. Mais qu'est le léger chagrin que ma conduite de ce soir a pu te causer, auprès des souffrances que ta froideur m'inflige constamment?

-Moi, j'agis par principe, Audley, tandis que vous, vous m'avez torturée, soit par représailles, soit par le désir de voir jusqu'à quel point vous pouvez me faire souffrir, et ce que

je puis supporter.

—Oh! non, ma petite femme; mais j'espère que cette dûre leçon aura pour effet de te rendre à mon égard plus indulgente que tu ne l'as été jusqu'ici. Assurément, tu ne me refuseras plus la permission d'aller à Valmont?

-Venez à Valmont si vous le voulez, mais venez-y ouvertement et sans détour : au risque d'encourir la colère et les reproches de mon père, je vous y recevrai avec plaisir; mais, quant à aller vous rencontrer ailleurs, je ne le puis pas, je n'y consentirai jamais. part des e Major

demante fesant

areuse ce nte. t que le

leur moge, et il

rmura-tchagrin causer, r m'infli-

, tandis ar repréqu'à quel t ce que

is i'espèfet de te e que tu u ne me à Val-

lez, mais : au risoches de plaisir; ailleurs, mais.

Qu'il en soit ainsi ! Puisque tu l'exiges, je me confierai aux chances de l'hospitalité de ton père. Mais comment passerai-je le temps durant ton absence?

-Oh ! quant à cela, vous avez beaucoup de ressources, répondit-elle amèrement. Je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé

ici co soir.

-Comment ! tu es jalouse, Antoinette ? Et un imperceptible sourire de satisfaction traversa ses traits.

—Je ne crois pas que j'aie ressenti de la jalousie; mais ce que je sais, c'est que j'ai été bien malheureuse pendant les quelques heares qui viennent de s'écouler. Je me suis demandé plus d'une fois avec anxiété si l'amour que vous dites avoir pour moi est bien sincère, si cet amour pouvait réellement exister pendant que vous me traitiez ainsi. Oh! Audley, concevez avec quelle cruelle douleur j'ai pu laisser ce doute pénétrer dans mon cœur, maintenant que nous sommes irrévocablement unis l'un à l'autre.

-Oui, il est bien heureux qu'il en soit ainsi! répondit-il, les yeux brillants d'un sombre triomphe. and interest & michies mon or

Sa femme frémit.

-Heureux, devriez-vous dire, Audley, tant que la confiance et l'affection mutuelles existe-

ront entre nous.

-Je ne fais aucune exception : heureux dans l'un comme dans l'autre cas. Même, malgré la défiance, la froideur et l'irritation qui pourraient obscurcir nos relations, c'est pour moi

une pensée consolante que celle de savoir que tu es entièrement, irrévocablement la mienne.

Par

crue

étai

facil

son

dre a

Ces paroles n'étaient, si vous le voulez, qu'une exagération de passion comme celles qui, en général, résonnent si agréablement aux oreilles d'une nouvelle mariée; mais elles firent pâlir la pauvre femme de Sternfield et remplirent son cœur d'une terreur indicible.

-Comment! n'ai je pas raison ? continua-til presque violemment, en remarquant sa pâ-

leur soudaine.

Pour l'amour de Dieu, Audley, ne parlez pas aussi étrangement! A Dieu ne plaise que la moindre méfiance s'élève maintenant entre nous! Je vous serai sincère, fidèle et dévoués; de votre côté, soyez bon et patient pour moi. Ne jouez pas avec mes sentiments comme vous l'avez fait aussi impitoyablement ce soir.....

-Même comme tu as constamment joué avec les miens?\_\_\_ Mais voici ta cousine. Je t'en prie, tâches de paraître moins abattue; autrement, j'aurai à passer par une cour

martiale qu'elle pourrait instituer.

—Que conspirez-vous donc ensemble dans ce coin solitaire? demanda Madame d'Aulnay qui arrivait en souriant. Comment! Antoinette, tu parais bien malade! tu seras certainement incapable de faire le voyage de demain. Major Sternfield, souhaitez lui le bonsoir de suite, car c'est vous qui, par vos plaintes et vos mélancolies, avez fait disparaître les couleurs d'Antoinette. Dites bonne nuit et adieu.

Et elle s'éloigna.

avoir que la mien-

lez, qu'ues qui, en x oreilles ent pâlir mplirent

ntinua-tnt sa på-

ne parlez laise que ant entre lévouée ; our moi. me vous soir\_\_\_ ent joué sine. Je abattue ; ne cour

ble dans e d'Aulnt ! Aneras cerge de de. e bonsoir aintes et les couet adien.

110 27

-Adieu, chere Antoinette! dit Sternfield en pressant sa jeune femme sur son cœur. Pardonne-moi et oublies la peine que je t'ai si cruellement infligée ce soir.

Pardonner et oublier! Hélas! la demande était bien facile à faire; mais fut-elle aussi

facilement: accordée ?

L'insomnie d'Antoinette, les oreillers de son lit trempés de larmes, auraient pu répondre à cette question.

0 = 0 + A + a(0) + (1 + a(0) + a(0)

tilling of the control of the control of

and the second of the second o

ŭ, e

and William Co.

2

1.44

1 1 10 10 10 10 10

Quelques jours après, notre jeune héroïne était installée au Manoir, environnée des soins affectueux de son père, des services dévoués de son excellente gouvernante et des attentions amicales de Louis Beauchesne qui,—cela va de soi,—était un visiteur privilégié au Manoir.

Cependant, malgré ce triple mur d'affection qui l'entourait, malgré son retour au calme et à la régularité de cette vie de la campagne qu'elle menait de nouveau, Antoinette conservait toujours l'apparence délicate qu'elle avait contractée durant les quelques semai-

nes de son séjour à Montréal.

M. de Mirecourt, néanmoins, n'en conçut aucune inquiétude, persuadé qu'une quinzaine de jours de repos lui rendrait sa vigueur d'autrefois; mais Madame Gérard était loin de partager son assurance et de se satisfaire aussi facilement. Ce qui l'alarmait plus encore que l'excessive faiblesse d'Antoinette, c'était la mélancolie à laquelle elle se laissait aller et l'indifférence qu'elle manifestait à l'égard de ses douces habitudes d'autrefois: l'accomplissement d'œuvres de charité et les plaisirs intellectuels auxquels elle se livrait avant sa promenade à la ville. Plus d'une fois elle essaya, par la patience, par la dou-

de pfant terr s'ap résu ferm idée ferv ce jo

et d

U

sant pond Ant Ce c ou l' fant donn l'inq accru tres cille, vie a

badi ques ment à M: ves à lut si celui pour ceur, comme une mère seule aurait pu le faire, de provoquer quelque confidence chez son enfant bien-aimée; mais celle-ci évitait avec terreur toute ouverture à ce sujet. Enfin, s'apercevant que ses tentatives avaient pour résultat invariable de faire Antoinette s'enfermer dans sa chambre, elle renonça à son idée, se contenta d'adresser tous les jours de ferventes prières au Ciel pour qu'il rendît à ce jeune cœur le calme qu'il semblait avoir perdu, et essaya de son mieux de le distraire et de chasser sa tristesse.

Une cause de chagrin et de regrets incessants pour Madame Gérard, était la correspondance régulière qui s'échangeait entre Antoinette et sa cousine Madame d'Aulnay. Ce chagrin était bien fondé, car la réception ou l'envoi d'une lettre était pour sa chère enfant un nouveau sujet de mélancolie ou lui donnait des maux de tête violents. Comme l'inquiétude de la bonne gouvernante se serait accrue, si elle eût su que la moitié de ces lettres qui étaient expédiées sous couvert à Lucille, fesait partie d'une correspondance suivie avec le Major Sternfield!

Un jour, elle se décida à demander, tout en badinant, à voir quelques unes des lettres en question; mais Antoinette la refusa froidement, disant pour raison qu'elle avait promis à Madame d'Aulnay de ne montrer ses missives à personne. Réellement alarmée, elle voulut s'en plaindre à M. de Mirecourt; mais celui-ci, qui était devenu plus indulgent encore pour sa fille depuis son retour de la ville,

héroïne

les soins

dévouéa

s atten-

qui, ilégié au

affection

u calme

campa-

toinette

e qu'elle

semai-

concut

quinzai.

vigueur

ait loin

atisfaire

plus en-

toinette.

laissait

estait à

trefois:

é et les

livrait

s d'une

la dou-

répondit avec une certaine impatience, qu'Antoinette ne devait pas être troublée pour des riens, que d'ailleurs elle n'était pas en âge d'être soumise à une inquisition, comme une petite pensionnaire, au sujet de la correspon-

dance qu'elle tenait avec sa cousine.

Cette réponse fut invariablement donnée par M. de Mirecourt, chaque fois que Madame Gérard voulut recourir à son intervention; car si jusque-là la jeune fille s'était montrée aussi bonne et aussi soumise, c'était dû à la douceur de ses dispositions et non à la contrainte exercée par son père. C'était donc une bonne fortune, pour le secret qu'elle gardait avec tant de soin, que le temps et les pensées de M. de Mirecourt fussent occupés par d'autres choses; autrement, il n'aurait pas manqué de remarquer l'inconcevable changement qui s'était opéré chez elle.

Nous avons déjà dit que la plupart des Canadiens-Français, au lieu de recourir, pour le règlement de leurs difficultés, à des juges qui ne connaissaient ni leur langue ni leurs lois, s'étaient habitués à les soumettre à l'arbître de leur curé ou à celui de quelque notable de leurs paroisses. A Valmont M. de Mirecourt était universellement aimé et respecté; aussi se trouva-t-il constitué juge et arbître des différends qui s'élevaient quelques fois entre ses co-paroissiens. Jamais on n'en appelait de ses décisions, car tous étaient convaincus qu'il agissait avec la plus entière impartialité, avec la plus stricte justice.

Un matin qu'Antoinette était dans le vieux salon du Manoir où les Dames avaient l'ha-

bit lui cel

du

jeu dar que

non ré, apr

enfa met rega nais

VOIX

devidoni les i à se pou occa clain vait

en p A port

lieu

qui

e, qu'Anour des en âge ime une rrespon-

donnée Madavention; montrée dà à la contrainne bonne avec tant de M. de res chonqué de c qui s'é-

cart des rir, pour es juges ni leurs re à l'arue notaie et resjuge et quelques on n'en ient conentière ce. le vieux

nt l'ha-

bitude de passer la matinée, son père vint lui remettre une lettre qu'il tensit à la main.

Voilà une dépêche qui pèse autant que celles ordinairement reçues au Département du Secrétaire-Provincial, dit-il en riant.

Aucun sourire n'effleura les traits de la jeune fille en recevant la lettre, qu'elle glissa dans les plis de sa robe, en murmurant quelques mots de remerciement.

M. de Mirecourt, qui avait ce jour-là un nombre plus qu'ordinaire de causes en délibéré, partit presqu'aussitôt. Quelques instants après, Antoinette se leva à son tour.

Pourquoi ne lis-tu pas ta lettre ici, mon enfant? demanda Madame Gérard. Je te promets de ne pas dire un mot et de ne pas la regarder, pendant que tu en prendras connaissance.

La jeune fille fit quelques excuses d'une voix presqu'inintelligible et sortit.

Ah! c'est que les lettres qu'elle recevait ne devaient pas être lues devant des personnes dont elle redoutait l'observation; c'est qu'elles fesaient trop monter le rouge de l'émotion à ses joues et les larmes à ses yeux, pour pouvoir affronter cet examen; c'est qu'elles occasionnaient sur ses traits l'expression trop claire du plaisir ou de la peine qu'elle éprouvait en les lisant, et que la peine avait trop lieu de prédominer, pour qu'elle permît à qui que ce fût de l'étudier pendant qu'elle en prenait connaissance.

Arrivée dans sa chambre, elle en ferma la porte à clef et brisa l'enveloppe qui contenait, comme elle l'avait prévu, deux lettres, une du Major Sternfield et l'autre de sa cousine. Nous nous permettrons de reproduire en entier celle de cette dernière qui peint au vif l'esprit

et le caractère de Madame d'Aulnay :

" Ma chère Antoinette, - pour l'amour du "ciel!fais l'impossible pour obtenir de ton " père la permission de revenir immédiatement " à Montréal! Audley ressemble à un parfait " enragé: Il a entendu dire quelque part que " le jeune Beauchesne est devenu le commen-" çal du Manoir,qu'il te fait une cour assidue, "et il en conclut que tu t'amuses à flirter " avec Louis pendant que tu l'oublies entière-" ment, lui, ton mari. Il est venu ici hier soir, " dans une colère incroyable, et a déclaré que " si tu persistais à rester à Valmont plus "longtemps, il prendrait le parti d'aller te voir " là, n'importe quelles conséquences cette " demarche pourrait avoir. Jusqu'ici, j'ai pu, " comme tu m'en avais instamment priée, " l'empêcher d'agir ainsi, mais je crains bien " que sa patience et mon influence soient ren-" dues à leurs dernières limites. Qui aurait " pu croire qu'un homme aussi charmant et "aussi adorable deviendrait jamais tyran! " Et cependant il y a, ce me semble, dans la " violence même qui le distingue et qui n'est " qu'un excès de son amour pour toi, quelque "chose de calculé pour le rendre dix fois " plus cher encore à celle qu'il a choisie entre "toutes pour être sa femme. Comme est in-" signifiant l'amour tranquille et philosophe " de la plupart des hommes, mis en regard " avce sa violente passion pour toi!

" se

" te
" p
" de
" la
" n
" fa

" ju " co " ra " êt " co " na

" de
" fie
" je
" pr

" gu

" la

La re à prod sait une da cousine. n entier l'esprit nour du de ton atement parfait art que ommenassidue. flirter entièreier soir, aré que t plus r te voir s cette 'ai pu, priée, ns bien ent renaurait ant et tyran! dans la i n'est uelque ix fois e entre est in-

losophe

regard

'Maintenant, quant à ton retour ici, com-" ment pourra-t-il s'effectuer ? Je crois qu'il " serait peut-être mieux que j'aille cette se-" maine au Manoir avec M. d'Aulnay, que " nous te trouvions, lui et moi, l'air malade,-" ce qui est vrai ou devrait l'être, puisque tu "te trouves séparée de celui qui doit t'être le " plus cher en ce monde,-et tourmenter M. " de Mirecourt à tel point, qu'il finisse par te " laisser venir avec nous. Je lui dirai que, " nous trouvant dans le temps du Carême, je " fais penitence, dans une entière reclusion, " pour la vie mondaine et gaie que j'ai menée " jusqu'ici : que, par consequent, tu ne ren-"contreras personne chez moi; enfin, si ces " raisons ne suffisent pas, j'inviterai Louis à " être de la partie. Ce dernier argument sera "convainquant, car mon oncle supposera tout " naturellement que Louis, t'accompagnant à " la ville, aura une nouvelle occasion de " poursuivre la réalisation de son cher projet " de vous marier.

"Mais adieu; j'entends la voix de Stern-"field qui se fait entendre dans le passage: "je dois donc fermer ma lettre de suite. Il a "probablement quelques lignes ou une lon-

" gue lettre à te faire parvenir.

" Ta dévouée mais bien contrariée

"LUCILLE."

La lettre de Sternfield n'était pas de nature à calmer le trouble moral que venait de produire celle de Lucille. Le Major accusait Antoinette de l'avoir oublié, déclarait

énergiquement qu'il ne pourrait souffrir plus longtemps d'être exilé de sa présence, et terminait en disant qu'il tâcherait d'avoir assez de patience pendant quelques jours encore, après lesquels elle devait absolument venir le voir chez Madame d'Aulnay.

Ce fut en proie à une vive excitation qu'elle lut et relut ces lettres. N'y pouvant résister, elle se couvrit le visage de ses mains

et éclata en sanglots.

—Oh! Audley et Lucille! soupira-t-elle, dans quel abîme de misère vous m'avez plon-

gée!

Ces paroles pleines de tristesse et de desespoir qui tombaient de la bouche d'une jeune femme mariée à un homme qu'elle avait elle-même choisi, n'étaient pas, comme on pourrait le supposer, le résultat d'un moment de trouble ou d'inquiétude, mais bien plutôt le débordement d'un cœur surchargé de chagrins, Oui, durant les quelques semaines qui venaient de s'écculer, loin de la société pleine de charmes de Sternfield et de l'influence pernicieuse de Madame d'Aulnay, elle avait pu, dans la solitude de son cœur, jeter un coup-d'œil en arrière et juger l'irrévocable passé. Quel fut le résultat de cet examen sévère? C'est ce qu'on peut deviner par l'exclamation qui venait de s'échapper de ses-lèvres.

Si Audley Sternfield s'était toujours montré indulgent et tendre, il n'y a pas de doute que le goût passager qu'elle avait pris pour de l'amour se serait changé en une profonde affection, car sa nature, à elle, était aimante et
aus
ser
qu'
ter
reg
ma
sai
rai
s'éc
ses
che

et

sail ann tend

lane

sori

rard quel A lissé se p plaç que peu Mad

pour

qu'or

encore, at venir on qu'elant rés mains

frir plus

et\_ter-

a-t-clle, ez plon-

de déine jeue avait on pournent dé ôt le déhagrins, venaient charmes

euse de s la sol en arel fut le l'est ce qui ve-

s mone deute s pour rofonde imante

et aimable ; mais le système de persécution et d'intimidation qu'il avait adopté à son égard aussitôt après leur mariage infortune, avait sensiblement altere l'attachement naissant qu'elle avait éprouvé pour lui ; et, avec une terreur pleine d'angoisse pour l'avenir et un regret désespéré du passé, elle reconnaissait maintenant en son cœur ulcéré, qu'elle ne fesait que craindre et trembler là où elle aurait dû aimer et espérer. Une demi-heure s'écoula pendant laque le, la tête appuyée sur ses mains, elle regardait tristement les branches nues des arbres qui, jouet des vents de Février, se balançaient doucement ou s'agitaient avec violence. Dans cette attitude melancolique, elle revait combien il lui était désormais impossible de goûter encore une fois la paix et le bonheur.

Un léger coup frappé à la porte la fit tressaillir. C'était Madame Gérard qui venait lui annoncer que M. de Mirecourt et Louis l'at-

tendaient au salon.

-Veuillez les rejoindre, chère Madame Gerard, répondit-elle ; je vais descendre dans

quelques instants.

Après avoir à la hâte essuyé ses yeux et lissé ses cheveux, elle se rendit au salon, en se préparant une contenance indifférente. Se plaçant près des deux rideaux cramoisis afin que l'ombre qu'ils projetaient pût cacher un peu sa pâleur— précaution qu'elle tenait de Madame d'Aulnay,—elle fit tout son possible pour répondre avec calme aux remarques qu'on lui adressa. Quelques instants après,

M. de Mirecourt fut appelé à son bureau par un voisin qui venait solliciter ses conseils et son arbitrage : les deux jeunes gens se trouverent sculs, Madame Gerard étant occupée à des affaires de ménage.

me Di

de

ave

toir rive

vail

qui

pro

tan

ver tion

VIVE

-Qu'avez-vous donc, Antoinette? demanda Louis qui avait deviné son trouble, en dépit des rideaux cramoisis et de l'assurance qu'elle

avait tenté de se donner.

-Oh! Louis! je suis bien misérable, bien

malheureuse! répondit-elle.

-Je m'en suis aperçu dès le premier instant de votre retour, réplique-t il gravement; vous n'êtes plus la jeune fille si gaie et si heureuse d'autrefois. Mais, chère Antoinette, puis-je faire quelque chose pour vous?

-Oh! oui, dit-elle en l'interrompant et en joignant ses mains. Tâchez de m'obtenir la permission de retourner prochainement, de

suite, à Montréal.

-Oui, à la société si pleine de charmes de l'irrésistible Major Sternfield, continua-til avec une amertume pleine de jalousie dont il ne put se rendre maître. Assurement, s'il déplore votre mutuelle séparation la moitie autant que vous semblez la regretter, son nom et le vôtre mériteront de passer à la postérité comme un exemple du vif attachement des amoureux de nos jours.

-Oh! Louis, épargnez-moi les reproches et les railleries, je suis bien déjà assez misérable. Secourez-moi, si vous le pouvez; si-

non, plaignez moi.

Emu, le jeune Beauchesne s'exclama im-

pétueusement:

eau par seils et e trouoccupée

demanen dépit qu'elle

le, bien

ier insgravesi gaie Antoir vous? it et en tenir la ent, de

harmes tinua-tie dont ent, s'il la moiter, son la poshement

proches z miséez; si-

ma im-

-Non, Antoinette ; c'est plutôt à vous de me plaindre, de me pardonner mon injustice. Dites que vous me pardonnez, et je tacherai de me rendre digne de la confiance que vous

avez placée en moi.

Ce pardon lui fut facilement accordé. Antoinette lui fit part alors de la prochaine arrivee de Madame d'Aulnay et du but qu'avait cette visite. Louis promit de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour favoriser le projet. Bas

Madame Gérard entrant quelques instants après, il commença, avec elle, une conversation animée, pour détourner son attention de la jeune fille encore sous l'effet d'une vive agitation.

in the first of the second of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

 $-100 \times 100 \times 1000 \times 1$ 

## XVIII.

Quelques jours après, par une superbe matinée, Monsieur et Madame d'Aulnay, traînés dans leur joli équipage d'hiver, venaient frapper à la porte du Manoir, à la grande joie de M. de Mirecourt qui était également fier de sa gracieuse nièce et de son digne et savant époux.

Antoinette amena Lucille dans sa chambre pour, la débarrasser de ses vêtements de voyage. Une fois là, celle-ci ferma la porte avec

soin, et s'écria :

Maintenant, aux nouvelles...Mais, mon Dieu! Antoinette, comme tu es terriblement pâle! Qu'est-ce que tu as donc fait? Non-seulement tu as considérablement maigri, mais de plus tes yeux et ton teint ont perdu tout leur éclat. Cela ne fera pas. Tu ne dois pas permettre au chagrin ni à l'inquiétude d'aller plus loin que de communiquer à tes traits une pâleur délicate ou un air mélancolique.

—Donne-moi ta recette pour les restreindre dans des limites aussi modérées, dit Antoinette

avec un sourire forcé.

—Lorsque tu te sentiras triste, arrête-toi de penser, prends un roman, essaies une intrigue ou jette un coup-d'œil sur tes toilettes. Si ces dernières sont dans un état défecde Co per dar tes me de

tue

M.
alla
aim
salc
hab
mar
d'A

peu à sa dam

elle nant comi

abse porta cupé que l

pour

ture,

tueux, le remède est infaillible, car une cause de tristesse en neutralise toujours une autre. Courage, chère enfant. Nous allons obtenir la permission de ton père; demain soir tu seras dans mon salon, avec ce cher tyran d'Audley à tes pieds. Mais, silence! j'entends venir Madame Gérard. Jusqu'après le dîner, pas un mot de notre projet.

Le dîner fut excellent et les vins exquis; M. de Mirecourt, content de voir que tout allait à merveille était d'une humeur des plus aimables. Après le café qui fut servi dans le salon, Madame d'Aulnay, avec une grande habileté, ouvrit le feu par quelques remarques sur la pâleur et l'apparence délicate d'Antoinette.

—En effet, elle paraît malade, répondit un peu brusquement M. de Mirecourt; mais c'est à sa promenade en ville que nous devons cela.

Oh! cher oncle, répondit en souriant Madame d'Aulnay, lorsqu'elle quitta Montréal elle paraissait être bien mieux que maintenant. Elle s'ennuit à la mort ici, précisément comme moi à la ville de puis que le Carême est commencé.

-C'est très-flatteur pour M. d'Aulnay et

pour moi-même, répliqua-t-il.

—Mais, mon oncle, vous êtes très-souvent absent ou retenu dans votre bureau par d'importants travaux, et Madame Gérard est occupée par les affaires du ménage, en sorte que la pauvre Antoinette est souvent seule.

—Que la petite demoiselle se livre à la lecture, au jeu ou à la couture, comme elle avait

rbe may, traîenaient grande dement ligne et

hambre de vote avec

-Mais, errible-c fait? at maint ont ont as. Tu à l'in-ou un

reindre oinette

ête-toi ne inilettes. défecla louable habitude de le faire avant son entrée dans la vie du grand monde, dit M. de Mirecourt d'un ton assez bref.

pr

ve

me

qu

an

éti

gn

pu Le

att

ver

à s

ma

me

ma

par

la 1

été fian

sa f

feso

8'éc

par

ingi

glot

sée.

dong

inter

Viva

man veus

Mais le regard de tendresse qu'il lança en même temps sur sa fille était une frappante contradiction de la brusquerie de ses paroles.

—Laisse-la plutôt venir à la ville avec nous, interrompit M. d'Aulnay qui avait reçu des instructions de sa tendre moitié. Je te promets que nous te la renverrons après Pâques, aussi heureuse et en aussi bonne santé que jamais.

M. de Mirecourt hocha la tête.

Madame Gérard, de son côté, fit comprendre qu'elle ne pouvait s'imaginer qu'Antoinette pût desirer s'éloigner si tôt du Manoir. après une si longue absence. Mais quelle chance avait-elle de lutter contre des alliés aussi puissants ? Louis lui-même, sur lequel elle avait compté comme sur un secours efficace, l'abandonnait et passait traîtreusement à l'ennemi. Quel était son but en agissant ainsi ? c'est ce qu'elle ne put deviner, à moins toutefois que, comme Madame d'Aulnay l'avait également invité, it eût voulu profiter de cette occasion pour devenir plus intime avec Antoinette en vivant sous le même toit qu'elle. Mais la vieille gouvernante n'avait pas remarqué que Beauchesne avait répondu à l'invitation d'une manière générale, équivoque, qui lui permettait d'accepter ou de refuser ensuite, à sa convenance.

Antoinette elle-même, silencieuse et abattue, ne parlait que très-peu, et en dépit des t M. de ança en rappante paroles. ille avec avait reitie Je is après nne san-

son en-

comprenu'Antoi-Manoir. s quelle les alliés r lequel ours effisement à ant ainà moins lnay l'aprofiter intime ême toit n'avait répondu e, équir ou de

et abatpit des

signes que lui faisait sa cousine, elle restait presque passive. Un regard suppliant tourné vers son père et qu'elle accompagna de ces mots: "j'aimerais à y aller," fut tout ce qu'elle fit pour seconder les efforts de ses amis; mais, quand bien même elle se serait étudiée à prendre des moyens directs de gagner le consentement de son père, elle n'eût pu en choisir un plus heureux que celui-là. Le calme qui se trahissoit sur sa figure et qui atteignait presque l'apathie, ainsi que le sou. venir de la sévérité dont il avait fait preuve à son égard lorsqu'il lui avait parlé de son mariage avec Louis, le touchèrent sensiblement et le firent incliner à se rendre à la demande générale. Et puis, la déclaration faite par Madame d'Aulnay qu'elles vivraient dans la retraite du Carême, le fait que Louis avait été également invité et pourrait surveiller sa fiancée, le décidèrent tout-à-fait.

-Eh! bien, mon enfant, dit-il en attirant sa fille à lui, puisqu'il faut faire ce sacrifice, fesons-le gaiement \_\_ Mais, quoi ? des pleurs ! s'écria-t-il en voyant Antoinette qui, touchée par sa bonté, par le souvenir de sa propre ingratitude envers lui et par le sentiment de sa propre perfidie, essayait de contenir les sanglots qui s'échappaient de sa poitrine oppressée. Tu pleures, petite! Qu'est-ce que cela veut

done dire ?

-Ne sois pas aussi enfant, Antoinette! interrompit Madame d'Aule, y avec plus de vivacité que la circonstance semblait en demander de sa part. Tu es ridiculement nerveuse anjourd'hui!

-Eh! bien, c'est toi-même, jolie nièce, qui lui a appris ces mouvements\_\_\_\_ Mais assez comme cela. Antoinette, monte à ta chambre et commence à faire ta malle ; autrement tu oublieras la moitié ou la plus grande partie de tes effets indispensables \_\_\_ C'est inutile, Madame Gerard ! continua-t-il de bonne humeur en interrompant la gouvernante qui venait de commencer à protester, quoique avec beaucoup de déférence, contre le retour d'Antoinette à la ville. C'est inutile. Cette fois, ils ont été trop nembreux pour nous; tenez! tenez ! c'est une affaire décidée. Lucille, faisnous maintenant un peu de musique, si tu peux; mais je crains bien que l'instrument soit hors d'ordre : notre petite fille ne l'a pas touché depuis bien longtemps.

Il y avait à peine quelques secondes qu'Antoinette, suivant l'invitation de son père qu'elle avait reçue avec un grand empressement, était dans sa chambre, lorsque Madame Gé-

rard entra.

-Chère Antoinette, dit-elle, je suis venue

voir si tu as besoin de moi?

-Oh! non; je ne mettrai pas beaucoup de temps à préparer tous mes effets; mes commodes et mestiroirs sont dans un ordre parfait, grâce au bon exemple que vous m'avez donné

sous ce rapport, chère amie.

-Ah! mon Antoinette,-reprit Madame Gérard avec une inquiétude pleine de tristesse dans le regard et dans la voix,-je crains bien que les conseils que je t'ai donnés sur d'autres sujets bien plus importants aient été

mall de fo ce et ports

vous douc sa go dans vérit prude failli de tri nette, Où e rer, c nir à

chagr

mome

des pa

soucis

en sile

mais t

nette!

rité ce Le intime jeunes cet app les bra s'écria

Pourqu

malheureusement inutiles. Dieu sait combien de fois je lui ai demandé avec ferveur la grace et l'inspiration de remplir dignement l'im-

portant devoir qui m'était confié.

-Chère Madame Gérard, pourquoi êtesvous si triste et si inquiète? demanda avec douceur Antoinette en prenant les mains de sa gouvernante qu'elle pressa chaleureusement dans les siennes. Vous avez été pour moi une véritable mère. Toujours bonne, judicieuse,

prudente\_\_\_\_\_

-Et cependant j'ai failli, complètement failli! interrompit celle-ci sur le même ton de tristesse. Non, ne parles pas ainsi, Antoinette, mais écoute-moi, car je dis la vérité. Où est cette confiance que je désirais t'inspirer, cette confiance qui aurait dû te faire venir à moi comme à une mère, me confier tes chagrins et prendre mes conseils dans les moments de peine ? Hélas! tu ne m'en accordes pas plus qu'à une étrangère! Tu as des soucis et des inquiétudes, mais tu les pleures en silence ; tu as des plans et des projets, mais tu les prépares dans le secret. Antoinette! chère Antoinette! dis-moi : ai-je mérité cette défiance ?

Le cœur ardent de la jeune fille qui était intimement attaché à l'institutrice de ses jeunes années fut profondément touché par cet appel chaleureux. Se jetant, en pleurs, dans les bras de son excellente gouvernante, elle

s'écria :

- O bonne et chere amie! pardonnez-moi! Pourquoi n'ai-je pas rempli mes devoirs à

ante qui que avec ur d'Ane fois, ils ; tenez! ille, faisue, si tu strument e l'a pas

nièce, qui

lais assez

a cham-

utrement

nde par-

'est inu-

de bonne

g qu'Anre qu'elssement, me Gé.

is venue

scoup de commorfait,gråz donné

Madame tristese crains nés sur aient été votre égard avec autant de fidélité que vous vous êtes acquittée des vôtres envers moi? pourquoi me suis-je déjà séparée de vous?

-Et cependant tu me laisses encore! ditelle doucement en caressant la soyeuse chevelure de la jeune fille. Que Madame d'Aulnay seule s'en retourne dans cette vie agitée de la ville, dans le tumulte de laquelle tu as déjà perdu ta fraîcheur, tes sourires, ta gaieté, et la paix de ton âme.

—Cela ne se peut pas! dit Antoinette en se levant fiévreuse. Hélas! je dois y aller.

Qu'il en soit comme tu le désires, et puisse Dieu guider tes pas! Encore un mot, ma petite Antoinette, encore un mot de l'amie éprouvée qui a appris à ta bouche à bégayer le nom de notre Père céleste. Pourquoi as-tu abandonné la pratique et les devoirs de notre religion à laqueire jusqu'ici tu avais été si fidèle?

-Parce que je ne suir pas digne des consolations qu'elle donne! répondit la jeune

fille singulièrement émue.

Ce devrait plutôt être une raison pour te faire persévérer dans l'observation de tes devoirs religieux. Est-ce que notre Divin Maître lui-même ne nous a pas dit qu'il venait pour sauver, non pas les justes, mais les pécheurs? Mais assurément, ces paroles, dans leur sens le plus rigoureux, ne s'appliquent pas à ma petite, à ma chère Antoinette. Ouvre-moi ton cœur, mon enfant bien-aimée; confie-moi les secrètes préoccupations qui semblent peser sur lui: tu seras, ensuite, moins abattue et plus heureuse.

par ses sag far à é nir arra dre

enco malg d'ing

soud d'Au Et trodu

ne? indigi de las recev

dimen Parsverna —(cette

dame tos, ce a été e rendre rempli Antoinette soupira. Oh! que n'aurait-elle pas donné pour pouvoir en ce moment confier ses fautes et ses peines à cette conseillère sage et prudente, partager avec elle le lourd fardeau du secret qui déjà avait commencé à ébranler sa jeune existence! Mais le souve-nir de la promesse que Sternfield lui avait arrachée ferma sa bouche; et avec une tendre caresse, elle lui dit:

—Soyez patiente pendant quelque temps encore, ma bonne, mon excellente amie; et malgré mon silence, en apparence si plein d'ingratitude, aimez-moi, priez pour moi!

-Puis-je entrer, Antoinette? demanda soudainement la voix argentine de Madame d'Aulnay.

Et, sans attendre la réponse, Lucille s'in-

troduisit dans la chambre.

ue vous

rs moi?

ous?

ore! dit-

use che-

l'Aulnay

tée de la

as dejà

gaieté, et

nette en

y aller.

, et pais-

mot, ma

e l'amie

bégayer

uoi as-tu

de notre

is été si

des con-

a jeuno

n de tes

re Divin

il venait

s les pé-

es, dans pliquent

tte. Ou-

-aimée :

ons qui ensuite, Que signifie ceci, pauvre petite cousine? demanda-t-elle en promenant son regard indigné de Madame Gérard au visage baigné de larmes d'Antoinette. Tu étais, je crois, à recevoir un sermon?

—Arrêtes, Lucille, ne parles pas aussi étourdiment! se hâta d'interrompre Antoinette... Pars-tu à présent, demanda-t-elle à sa gen-

vernante qui s'était levée.

Oui, mon enfant; mais avant de laisser cette chambre, j'ai à vous donner un avis, Madame d'Aulnay. Sur vos instances pressantes, cette enfant innocente et sans expérience a été confiée à vos soins. A Dieu vous aurez à rendre compte de la manière dont vous avez rempli vos obligations. Quelles que soient les

embûches dont ses pas ont été environnés et les erreurs dans lesquelles elle peut encore tomber, sur votre tête, à vous, son guide et sa protectrice, retombera la plus lourde part du châtiment!

—Quelle terrible mégère! s'écria Madame d'Aulnay avec un frémissement affecté, pendant que la gouvernante s'éloignait. Elle me

rappelle la Sybille.

Trève de ces épithètes et de ces plaisanteries, répliqua Antoinette d'un air affligé et indigné. Cette personne a été pour moi, dès ma plus tendre jeunesse, une gouvernante, une amie, une mère ; et je serais une ingrate si je permettais qu'on fit un pareil usage de son nom en ma présence, quand je puis l'em-

pêcher.

-Oh! assez, ma chère enfant. Cette indignation est en pure perte; car je suis prête, si tu le désires, à en parler désormais et à la regarder comme une perfection. Mais ne perdons pas notre temps en disputes, quand nous avons à parler de choses infiniment plus inté-N'avons-nous pas parfaitement ressantes. reussi dans tous nos plans? Nous devons partir demain matin, pour profiter des beaux chemins, avant qu'une tombée imprévue de neige les rende impraticables. A présent. laisses le sourire revenir sur tes traits, tâches de paraître comme autrefois, afin d'empêcher ton père de retirer sa permission \_\_\_\_ Et maintenant que nous avons un moment à nous, je m'étonne de ne pas te voir m'assièger de questions, au sujet de ton cher, adorable et

tyra fait deve

com

niqu qu'ui quer qu'ui

Lucil denx quelle bonne je te comm sence

en tour ras—I en viv aurait pour d'habit

que j'a
dont le
vive ro
ment q
ble circ

—Ol J'ai vu avec un ronnés et t encore ride et sa part du

Madame cté, pen-Elle me

ces plaiair affliour moi. ernante, ingrate sage de is l'em-

tte indis prête. s et à la ne perand nous lus inteitement devons beaux évue de présent, tâches npêcher t mainnous, je eger de

able et

tyrannique mari !\_\_\_\_Mais, quoi ! ce nom te fait tressaillir comme s'il te terrifiait ! Tu es devenue singulièrement nerveuse.

-Eh! bien, qu'as-tu à me dire sur son compte ? demanda Antoinette à voix basse.

-Qu'est ce que j'ai à te dire ! répéta ironiquement Madame d'Aulnay. Est-ce ainsi qu'une jeune mariée qu'on idolâtre doit s'enquérir du plus joli et du plus charmant mari

qu'une femme puisse avoir ?

-Je ne suis pas aussi enthousiaste que toi, Lucille ; de plus, tu oublies qu'il y a à peine denx jours j'ai re, de lui une lettre dans laquelle il me disait que sa santé est assez bonne. Mais, puisque tu veux absolument que je te questionne sur son compte, dis-moi donc comment il a passé le temps durant mon absence?

-Le fait est -répondit Madame d'Aulnay, en toussant, comme pour cacher son embarras-le fait est qu'il n'aurait pas été habile en vivant retiré comme un ermite : le monde aurait pu soupçonner quelque chose. Aussi, pour qu'il n'en parût pas, il a agi comme d'habitude, comme si de rien n'était.

-Comme il a agi pendant la dernière soirée que j'ai passée à la ville? continua Antoinette dont les trais venaient de se couvrir d'une vive rougeu. Causée par la peine et le ressentiment que la cousait le souvenir de cette peni-

ble circonstance.

-Oh! cui, je sais à quoi tu fais allusion. J'ai vu moi-même ses indignes coquetteries avec une ou deux des jeunes filles présentes,

et je l'ai ensuite fortement grondé pour cela. Je lui ai dit, entr'autres choses, que tu avais fait preuve de trop de bonté et de patience, et que ce que tu aurais eu de mieux à faire, aurait été de t'amuser avec quelque partenaire de ton goût, pour combiner ensemble le plaisir de l'amusement et celui de la vengeance. Mais, ma chère Antoinette, le regard sombre et furieux qu'il me lança me glaça presque de terreur. " Ecoutez-moi bien, Madame d'Aul-" nay, m'a-t-il dit. Puisque vous voulez le bon-" heur de votre cousine, ne lui donnez jamais "un pareil conseil. Si vous le faites et si elle " agit d'après ce conseil, la conséquence en " sera que vous aurez, toutes les deux, à vous " en repentir le jour même où elle commen-" cera à mettre ce système en pratique."-"Hein! Major Sternfield, vous êtes un vrai "tyran! repondis-je un peu irritée; Barbe-" Bleue n'était pas de la moitié aussi méchant " que vous." ... " Ne parlez pas avec autant "de légèreté, Lucillle!" répliqua-t il en m'appelant, avec une grande impertinence, par mon nom de baptême. "J'aime sincèrement, comme " tout homme le doit, la femme que j'ai choisie " pour être la compagne de ma vie, et je no 66 puis pas plus lui permettre de jouer avec " mes affections qu'avec mon honneur." N'est-ce pas, chère Antoinette, que, en dépit de ses fautes, c'est un homme irrésistible?

Antoinette ne fit d'autres réponses qu'en laissant percer un faible sourire sur sa figure et qu'en faisant un léger, un très-léger mou-

vement de tête.

d'ir Qu 101 ser te dire voi ten s'êt étai t'av lang peu fier une je d et to crois se d été Ster que ner tu d fiévr

de

147

bre l

salon

ur cela. tu avais ience, et e, aurait re de ton aisir de . Mais. abre et esque de d'Aulz le bonjamais et si elle ence en , à vous ommenue. "un vrai Barbenéchant autant n m'apoar mon comme choisie t je no er avec neur." n dépit ble?

a qu'en a figure r mou-

-Et qui, crois tu, s'est récemment informé de toi très particulièrement et avec beaucoup d'intérêt ? Devines ; je te le donne en vingt. Quoi, tu n'en peux venir a bout ? Eh! bien, jevais te le dire: ni plus ni moins que l'insensible, l'invulnérable Colonel Evelyn. Que te figures-tu qu'il ait eu l'audace de me dire, un après-midi que je me promenais en voiture près de la Citadelle (\*) pour aller entendre le nouveau corps de musique? Après s'être informé de toi et avoir appris que tu étair en bonne santé et que je m'attendais à t'avoir encore prochainement avec moi, il se lança dans une diatribe du même genre à peu près que celle dont vient de me gratifier a gouvernante. Il prétendit que tu étais une june fille candide et sans expérience, que je deviis veiller sur toi avec un soin jaloux et te diriger avec une grande prudence. Je crois qu'il se dit autorisé à parler ainsi à cause de lemarques un peu légères qui auraient été fates sur ton compte et sur celui de Sternfild à la table d'hôte des officiers, quoique je ne puisse m'imaginer ce qui a pu donner lieu i ces remarques. . . . Mais! Ciel qu'astu done, Antoinette? comme tu parais fiévreuse! Tiens, laisses à ta femme de charbre le son de faire ta malle, et descendons au salon.

<sup>(\*)</sup> Aujourc'hui la Place Dalhousie.

Elles trouvèrent les Messieurs engagés dens une conversation politique animée qui avait, comme de raison, pour thème principal les griefs du Canada et les actes arbitraires du nouveau gouvernement. Par déférence pour Madame d'Aulnay qui éprouvait la plus profonde aversion pour la politique, ils changèrent de sujet et donnèrent à la causerie une tournure générale.

La matinée du lendemain fut douce et agréable. Ça et là sur le ciel bleu on voyait poindre quelques nuages blancs. Dans les sours des fermes, les troupeaux, sortis de l'étable où ils avaient été confinés depuis quelques jours, tournaient d'un côté et de l'antre leurs regards étonnés; de petits oiseaux blancs voltigeaient tout à l'entour et se reposaient de temps en temps sur les branches nues les arbres.

Ainsi qu'il avait été décidé la veille M. et Madame d'Aulnay partirent de bonne heure, emmenant Antoinette avec eux. Lucile, qui était d'une humeur des plus vives, égya un peu la monotonie du voyage. Ils arivèrent enfin à leur destination, et les chambres de Madame d'Aulnay avec leurs feux rétillants leur parurent encore plus confortables, après la route qu'ils venaient de parcourit L'odenr

app bou la r nap son stai

moin frivo men jelie met.

go; potr tout les r ble d son d

dans main

mome L'e re eu

nette Lucill humer gaiete sieurs du mo appetissante du dîner, qui fait venir l'eau à la bouche de voyageurs affamés et qui envahissait la maison; la table avec ses trois couverts, ses nappes blanches comme la neige, ses verres et son argenterie brillante : tout indiquait qu'ils étaient attendus.

Avec cette bonne humeur, qui offrait au moins une compensation dans son caractère frvole, Madame d'Aulnay ouvrit précipitamment une des malles d'Antoinette, en prit une jelie robe et insista pour que sa cousine la mit.

és dens

i avait.

es griefs

**I**adame

le averle svjet

e gené-

agréa-

t roin-

tours

able où

sione.

rs re-

ient de

les ar-

M. et

heure,

le, qui

ya un

vèrent

es de

illants

après

odeur

Tu sais, dit-elle, qu'Audley doit venir ce soir, et je veux que tu paraisses avec avantage; ainsi, puisque tu n'as que dix minutes pour t'habiller, fais diligence. M. d'Aulnay, tout philosophe et patient qu'il soit sous tous les ripports, devient l'homme le plus intraitable di monde quand on le fait attendre pour son diner.

Antoinette fut prête à temps et descendit dans la salle où M. d'Aulnay, la montre en main, se promenait de long en large.

Quel trésor de femme tu feras, jolie cousine! dt-il en souriant : toujours prête au moment tonvenu.

L'effet du long voyage qu'elle venait de faire eut ut bon résultat sur l'appétit d'Antoinette; et les saillies pleines de finesse de Lucille qui était, ce jour-là, dans sa meilleure humeur, tommuniquèrent à son esprit une gaieté qu'il n'avait pas connue depuis plusieurs semaines déjà. Elle était libre aussi, du moins pour quelque temps, de la crainte

qui la harassait depuis plusieurs jours, que son mari ne s'aventurerait pas dans quelque démarche téméraire, comme celle de se présenter brusquement chez son père, ou, ce qu'elle avait redouté davantage, d'arrriver à Valmont sous un nom supposé, et de la forcer à lui accorder une entrevue.

Après le dîner qui fut très-agréable, M. d'Aulnay demanda la permission de se retirr dans sa Bibliothèque. Madame d'Aulnay et

sa cousine se trouvèrent seules.

Lucille, qui était admiratrice passionnée des ouvrages de fantaisie de toutes sortes, apporta à sa cousine quelques échantillens de nouveaux patrons. Pendant qu'elle était à lui montrer les beautés d'un cep de vigne qu'elle avait l'intention de reproduire sur le canevas, un grand coup de marteau frappé à la porte fit tressaillir Antoinette.

Oui, dit Lucille, c'est le Major Sernfield: c'est sa manière impatiente de frapper. Mais, mon Dieu! chère enfant! comme tes couleurs ont vite changé! Dis-le mo franchement—et elle scruta encore plus sttentivement sa cousine—oui franchement: est-ce l'amour ou la crainte qui te fait tressaillir

ainsi?

que je suis heureux!

—Un peu les deux, répondit la jeune fille en s'efforçant de paraître plus gaie.

Avec une figure toute souriante, Audley entra dans la salle.

Attirant sa femme à lui et la pressant sur

son cœur:
—Arrivée enfin! ma bien-aimée, dit-il. Oh!

grets ratio me u elle-n Audl pour aussi ses de

E

EÉEB

La ment, se lev la mai l'anne doigts

fronça Ant doigts

-0

elle, equand ma ma ger de

autre quelle lement avec leconette e

une fra moment En ce moment, se rappelant toutes les pensées peu bienveillantes, tous les amers regrets qui l'avaient affligée depuis leur séparation, Antoinette oublia ses griefs, et, comme une femme peut seule le faire, s'accusa elle-même d'injustice et de dureté. Ah! si Audley s'était toujours montré aussi tendre pour elle, il se serait attaché son affection aussi irrévocablement qu'il avait enchaîné ses destinées.

La soirée se passa rapidement et agréablement, et ce fut bien malgré lui que Sternfield se leva enfin pour partir. Comme il pressait la main de sa femme, ses yeux cherchèrent l'anneau qu'il avait placé dans un de ses doigts; mais il n'y était plus.

-Oil est-il?\_\_\_ton jonc! demanda-t-il en

fronçant tout-à-coup ses sourcils.

rs, que

quelque

se pré-

ou, ce

rriver a

ble, M.

retirer

sionné

s sortes,

ntillens le était

vigne eur le

frappé

Særn-

frapper.

comme o fran-

sttentiest-ce

essaillir

ne fille

Audley

ent sur

-il. Oh!

Antoinette leva l'autre main, dans l'un des doigts de laquelle brillait le petit anneau d'or.

J'ai coutume de rougir tellement, ditelle, et je deviens si visiblement mal à l'aise quand quelque regard indiscret se dirige vers ma main, que j'ai cru plus prudent de le changer de doigt.

C'est assez juste. Et maintenant, une autre question que je me crois permise et à laquelle tu peux, je crois, répondre aussi facilement: Quel est ce M. Louis Beauchesne avec lequel on m'a dit que ma petite Antoinette était dernièrement devenue si intime?

-O ce pauvre Louis! répondit-elle avec une franchise qui fit disparaître, pour un moment du moins, les soupçons de son mari.







IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WE6STER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM VIM EZ.



--Pourquoi l'appelle-tu pauvre Louis ?

-Parce que je l'estime, dit-elle en riant

un der

mê

Ce (

mé

con

que

pas

cré

d'A

une

où i

vait

tain

8eco

d'ai

mai

répl

bien

une

ou j

lier

hom

et en rougissant légèrement.

— J'espère que tu ne m'appelleras jamais pauvre Sternfield! répliqua son mari qui, avec sa perspicacité ordinaire, avait deviné que Louis pouvait avoir été autrefois un amoureux d'Antoinette, mais sans espoir.

-Non, non l'dit-elle gravement. Vous, vous êtes d'une nature à inspirer plutôt de la

crainte que de la pitié.

-Et de l'amour plus qu'autre chose, j'es-

père ! ajouta-t-il.

—Asse de cette conversation à voix basse, interrompit en riant Madame d'Aulnay. J'appelle maintenant votre attention sur un sujet bien plus sérieux que vos affaires privées.

-Faites connaître vos desirs, belle Dame :

ie tacherai de les combler.

Et Sternfield s'inclina gracieusement.

Eh! bien, voici. Je voudrais organiser une promenade à la Longue-Pointe ou à Lachine. La saison est si avancée, que, dans deux semaines, il ne faudra plus songer aux promenades en voiture d'hiver.

—Mais, il me semble que nous avions pro mis à papa de vivre tranquilles et retirées tant que je serais à la ville, hasarda Antoi-

nette. A subsquan one one of a pel ove

—Ainsi fesons-nous et ainsi continueronsnous de faire, ma très-prude petite cousine : je ne me propose nullement de donner des bals et des soirées, mais simplement de faire uis ? en riant

s jamais iari qui t devine in amou-

Vous, tôt de la

se, j'es-

Aulnay. tion sur affaires

Dame :

rganiser
u à Launs deux
r prome-

retirées Antoi

ousine : ner des de faire une promenade en voiture pour profiter des derniers beaux chemins. Saint Antoine luimême n'aurait pu se refuser à cela. Prenez ce crayon, Major Sternfield, et écrivez un mémoire de ceux que je désire réunir.

Deux ou trois noms furent écrits sans commentaires ; ensuite, Madame d'Aulnay

proposa le Colonel Evelyn.

A quoi cela sert-il de l'inviter, fit remarquer Sternfield: il ne viendra pas; il ne s'est pas rendu à votre invitation la dernière fois.

-N'importe; faites votre devoir, M. le Sert crétaire, répondit péremptoirement Madame d'Aulnay. Evelyn doit être invité: il a accepté

une fois mon invitation.

Oui, en cette circonstance mémorable où il a perdu les magnifiques chevaux qu'il avait emmenés d'Angleterre, ce qui a'est certainement pas de nature à nous faire jouir une seconde fois de sa charmante société. Et, d'ailleurs, de quelle utilité vous sera-t-il, maintenant qu'il n'a plus d'équipages?

Vous êtes absurde, Major Sternfield le réplique aèchement Lucille. Vous savez aussi bien que moi qu'il s'est récemment procuré une paire des plus magnifiques chevaux canadiens qui soient dans le pays. Vous êtes ou jaloux, ou anxieux de rester le seul cava-

lier irrésistible de la compagnie.

-Est-ce que vous l'appelez irrésistible?

dit d'un air moqueur Sternfield.

-Non, mais c'est un misanthrope, un homme mystérieux, ce qui vaut encore mieux.

Le militaire haussa les épaules, et aprèse

95516571

deux ou trois autres minutes de discussion, il partit. 15 A Sme a Bulk nip zhred s where

La matinée fixée pour la promenade était superbe. Madame d'Aulnay et sa cousine achevaient de déjeûner, lorsque Jeanne entra pour remettre à sa maîtresse une carte qu'elle venait de recevoir.

-Comment! le Colonel Evelyn! s'écria Lucille. Que peut il y avoir sur la terre qui

l'amène à une heure aussi matinale?

La rougeur d'Antoinette augmenta d'intensité, mais n'offrit aucune solution à ce

broblême.

-Qu'allons-nous faire ? continua Madame d'Aulnay. Les feux du salon sont à peine allumés. Je crois que nous ferions mieux de le recevoir ici. Oui, Jeanne, faites-le entrer dans cette salle\_\_\_Sais tu bien, Antoinette, que nous sommes vraîment charmantes, dans ces gracieuses toilettes du matin? Et puis, ce boudoir avec mes oiseaux et mes fleurs, est un vrai oasis. Décidément, c'est le meilleur local pour le recevoir.

Le visiteur entra, calme et majestueux. Il connaissait probablement l'arrivée d'Antoinette, car il ne manifesta aucune surprise en la voyant. Aussi l'aborda-t-il avec une tranquille bienveillance; et, après avoir demandé pardon d'être aussi matinal dans sa visite:

-Madame d'Aulnay, continua-t-il avec un léger sourire, je suis venu savoir de vous si l'invitation que vous avez bien voulu me faire ne s'adresse qu'à mes chevaux, ou bien si elle comprend également votre très humble serviteur?

bie fiel cro yer re a

cont m'a veal dres orga pas

exole pas fait : ble i

vité. Sait . que l une r cipal, vous tiquedispos malhe me re

-cepter reprit cussion.

de était cousine: e entra

s'écria rre qui

ta d'inà ce

ladame eine alk de le er dans e, que ans ces iis, ce ur lo-

ux. II ise en tranmandé 🐃 visite : vec un is suc faire si ella

e ser-

- Comment? que voulez-vous dire, Colone l Evelyn ? répondit Madame d'Aulnay passablement intriguée. J'ai dit au Major Sternfield de vous inviter en mon nom, car je no croyais pas qu'il fût nécessaire de vous envoyer une invitation plus formelle pour une affaire aussi simple. The state of the s

-Eh ! bien, l'invitation a été, pour ne pas dire plus, très équivoque. Hier soir, je rencontre le Major Sternfield dans la rue; après m'avoir félicité sur l'acquisition de mes nouveaux chevaux et demandé s'ils étaient bien dresses, il m'informe que Madame d'Aulnay organise une promenade et qu'elle ne peut pas s'en passer.

-Qu'il est malicieux ce Major Sternfield exclama Madame d'Aulnay. Colonel, je n'ai pas besoin, j'espère, d'expliquer ou de nier ce fait : vous me savez incapable d'une sembla-

ble impolitesse.

-J'en suis bien sûr, répliqua-t-il avec gravité. L'hospitalité que Madame d'Aulnay sait si bien exercer vis-à-vis les étrangers que le hasard a conduits dans son pays est une refutation suffisante. Mais mon but principal, er. venant, est de savoir à quelle heure vous voulez que mon équipage et mon domestique—qui,vous le savez,sont toujours à votre disposition—soient ici. Le Major Sternfield, malheureusement, n'a pas pris le temps de me renseigner sur ce point important.

-Quels que superbes qu'ils soient, je n'accepterai pas les chevaux sans leur maître, reprit Madame d'Aulnay qui paraissait piquée au vif. Je sais qu'en général vous ne vous souciez guère de la société des Dames; néanmoins, je suis certaine que vous êtes trop bien élevé pour venir en personne refuser une invitation que vous fait l'une d'elles, surtout lersqu'elle vous dit qu'agir ainsi serait la cha-

pa

av

no

pr

qu

me

8a

dor

Co

rag

VOI

cou

em

pro

mis

der

que

oub

reui

dam

tem

la c

aucu

fat p

j'ai |

arra

s'êtr

T

griner et la mortifier.

Le Colonel Evelyn paraissait être dans une grande perplexité. Son but, en venant ce matin-là chez Madame d'Alnay, était effectivement, ainsi qu'il l'avait dit, de mettre ses chevaux à sa disposition et de s'assurer à quelle heure il devait les lui envoyer. Il pouvait en avoir un autre, connu de lui seul peut-être : celui de voir Antoinette à son arrivée; mais se joindre aux touristes était une chose qu'il n'avait nullement prévue. Aussi, la Dame insistant, il répondit :

Comme de raison, puisque Madame d'Aulnay est assez bienveillante pour ne pas entendre raison, je ne puis que me rendre à ses désirs; mais je crains bien qu'après la catastrophe survenue dans la dernière excursion de ce genre à laquelle j'ai pris part, aucune Dame ne soit assez intrépide pour m'accom-

pagner.

Vous vous trompez, Colonel. Sans aller plus loin, en voici deux qui sont désireuses de partager les gloires et les périls de votre équipage. Qu'en dis-tu, Antoinette?

La jeune fille fit, en rougissant, un signe négatif de la tête; mais le Colonel Evelyn,

sans remarquer ce mouvement, reprit :

-Oh! Mademoiselle de Mirecourt est une héroïne dans toute la force du terme; et si vous ne Dames; étes trop user une surtout it la cha-

lans une at co maeffectivettre ses surer à Il pouul peutarrivée; se chose à, la Da-

e d'Aulpas enlre à ses la catasxcursion aucune n'accom-

euses de le votre

Evelyn,

est une .e; et si

pareil accident devait jamais m'arriver encore, je suis assez égoïste pour désirer l'avoir alors avec moi : 3'est son calme merveilleux qui nous a sauvés\_\_\_\_

Joint à l'habileté et à la présence d'esprit du Colonel Evelyn, répondit Madame d'Aulnay avec un charmant sourire. Mais qu'en dis-tu, Antoinette—continua-t-elle, animée du désir soudain de punir Sternfield de sa dernière escapade—qu'en dis-tu? si tu donnais au monde, et particulièrement au Colonel Evelyn, une nouvelle preuve de courage en montant aujourd'hui encore dans sa voiture!

Oh! faites cela, Mademoiselle de Mirecourt, dit-il avec bienveillance sinon avec empressement; je puis en toute sûreté vous promettre que votre courage ne sera pas soumis à une aussi rude épreuve qu'il l'a été la dernière fois. De plus, ce sera un témoignage, que je recevrai avec plaisir, que vous avez oublié et que vous m'avez pardonné les terreurs de cette dangereuse promenade....

—Sans doute elle accepte, interrompit Madame d'Aulnay sans donner à sa cousine le temps de répondre. Vous pouvez considérer la chose comme définitivement réglée.

Timide et embarrassée, Antoinette ne fit aucune résistance ; mais, lorsque le militaire fut parti :

—Oh! Lucille, dit-elle à Madame d'Aulnay, j'ai bien peur qu'Audley ne soit fâché de cet arrangement.

—L'impertinent aura ce qu'il mérite pour s'être aussi mal acquitté de ma commission !

répondit Lucille dont le teint animé trahissait un vif mécontentement.

-Mais,je le crains tant lorsqu'il est fâché!

reprit la pauvre Antoinette.

—Pour cette raison-là même, tu dois apprendre à le braver. Mais si cet arrangement te met mal à l'aise, je lui dirsi qu'il est entièrement mon fait; que tu n'y as pris aucune part, ce qui est vrai : ainsi, ne te tourmentes plus à propos d'une semblable bagatelle.

the second of th

a telephone and page and only a

and the second of the second of the second

ika maja maja kanda kanda maja mengan mengan kemalan di kemalan mengan bermalan kemalan mengan bermalan bermal Mengan kemalan mengan bermalan bermalan bermalan bermalan bermalan bermalan bermalan bermalan bermalan bermala

and the second of the second o

and the state of t

of agreement of the second professions

was processed and the second of the second

er in the arm and the end of the contract of t

the section of the se

Lot the ten to be a second to the contract of

โลยโดย การสานาย และ เมาโดย สมุด สาระบางเดิม มากโดย

The contract of the second of

and the commence of the continuous services of

the second of the second

The state of the s

des | Stern vu, mont tous

qui p jourd Ma

apero Evely front s'appr dans rejeté quant

—I ment voix b à me

prome bas le deux l page.

—F profon s apement entièucune

entes

terre freie

11.-17 11

Heureusement que, pour la facile exécution des plans de Madame d'Aulnay, le Major Sternfield, retenu par un obstacle imprévu, arriva un peu tard. Lorsqu'il parut, monté sur son joli mais fantasque cutter, tous les touristes étaient à leur place.

—L'heure est passée, Sternfield! Qu'est-ce qui peut vous avoir retenu si longtemps aujourd'hui? crièrent deux ou trois voix.

Mais il ne daigna pas répondre. Lorsqu'il aperçut Antoinette assise près du Colonel Evelyn, le rouge de la colère lui monta au front; mais, surmontant son impatience, il s'approcha de Madame d'Aulnay qui, enfoncée dans un amas de robes d'ours et la tête rejetée en arrière, laissait un sourire provoquant se promener sur ses traits.

—Dois-je vous remercier pour cet arrangement? demanda-t-il un peu vivement et à voix basse. Est-ce vous qui m'avez condamné

à me promener seul ?

—Il n'est pas nécessaire que vous vous promeniez seul, Major Sternfield. Voilà làbas le malheureux capitaine Assheton avec deux Dames qui comblent son très petit équipage. Allez le débarrasser d'un de ses charmants fardeaux.

-Fi donc! répliqua-t-il avec un air de profonde contrariété: je ne reconnais pas

Madame d'Aulnay aujourd'hui. Cependant vous m'avez puni. Je dois maintenant user de représailles, et vous infliger ma désagréable compagnie.

Joignant l'action aux paroles, il jeta les rênes à son domestique et sauta dans la voiand the interest designed

ture de Lucille.

-Vous devenez insupportablement impertinent! se contenta de penser celle-ci qui était loin d'être mécontente de cet arrangement qu'elle avait prévu elle-même.

Quelques sourires et quelques chuchetements critiques accueillirent cette demarche du Major ; mais le militaire était l'idole des Dames, et, pour tout ce qu'il fesait, il était certain de rencontrer leur indulgence.

Un autre delai de cinq minutes survint, causé par un monsieur qui sortit de sa voiture dejà trop remplie pour sauter dans celle de Sternfield où il fit monter une des Dames que Lucille avait en vain signalée à la charité du mari d'Antoinette. Enfin, tout étant prêt, la cavalcade partit aux sons joyeux des clochettes.

-Maintenant, Madame d'Aulnay, demanda brusquement Sternfield après un silence de quelques instants, dites-le moi franchement : est-ce vous qui avez fait est arrangement, ou

Aptoinette?

- C'est moi danstid

Et pourquei, je vous le demande, pour quoi me séparer de ma femme quand j'ai tant de choses à lui dire, quand nous avens si pou de temps à rester ensemble?

-Pour vous punir, Major Sternfield, d'a-FOR ENGLISHED FOR

voir mes

gant dit S

sard Mais nous tant les 1 geret

St dant tes m De

d'une

compa un gr de se te de expier nay.

Leu sur de le che mésa v esprit. du Col

-Qtil. D quelles vous ét -pend pu ame pendant ant user agréable

jeta les s la voi-

t imperui était ngement

hucheteomarche lole des il Ctait

survint. voiture celle de men que arité du rêt la cachettes. demanda ence de nent, ou

e, pourj'ai tant is si pou

eld, d'a-

voir rempli avec tant de mauvaise foi mon message auprès du Colonel Evelyr.

-Quoi ! il est venu se plaindre, notre puissant, notre grave, notre révérend Colonel !

dit Sternfield en éclatant de rire.

-Non pas : ce n'est que par un pur hasard que j'ai découvert votre supercherie\_\_\_\_ Mais, grand Dieu ! est-ce que vous voulez nous faire casser le cou en irritant et maltraitant mes jolis chevaux à ce point? Donnez-moi les rênes de suite, car je crois qu'il est Jangereux de vous les confier quand vous êtes d'une humeur aussi maussade,

Sternfield obeit silencieusement, et pendant longtemps rien autre chose que de courtes monosyllabes s'échappa de ses lèvres.

De leur côté, le Colonel Evelyn et sa jolie compagne n'étaient pas aussi muets, et ce fut un grand bonheur, pour Antoinette du moins, de se trouver loin de la surveillance immédiate de son mari, car elle aurait eu plus tard à expier ses fautes et celles de Madame d'Aulnav.

Leur conversation, au début, ne roule que sur des banalités ; mais dès qu'ils furent sur le chemin de Lachine, le souvenir de leur mésaventure s'éleva tout-à-conp dans leur esprit. Une légère émotion passa sur le front

du Colonel.

-Que nous l'avons échappé belle ! s'écriat il. Dites-moi, Mademoiselle de Mirecourt, quelles étaient vos pensées,-c'est-à-dire si vous étiez en état de vous en rendre compte, -pendant cette course effrayante qui aurait pu amener notre entière destruction ?

Il y eut une pause de timide réserve, car une confession de ce genre à un homme qui était presque un étranger pour elle l'embarrassait quelque peu ; mais enfin, moitié souriante, moitié sérieuse, elle répondit :

-Je pensais à la mort, et je tâchais de m'y

préparer.

—C'est bien pensé et bien dit, répliqua-t-il avec gravité. Quoique, malheureusement pour moi, je ne professe pas la religion, ni en actions, ni en paroles, cependant lorsque je la rencontre chez d'autres, je sais la respecter.

-N'êtes-vous donc pas un vrai croyant, catholique, comme moi-même? demanda-t-elle

timidement.

-Mais, Mademoiselle de Mirecourt, dit-il en se retournant tout-à-coup vers elle-ce qui la fit rougir-comment! vous connaissez tout ce qui me concerne, et cependant je suppose que le même charitable bavard qui vous a dit que j'étais un misanthrope, vous a aussi informé en même temps que,quoiqu'à peine mier x que l'infidèle, je suis né et j'ai été élevé dans la même religion que vous. bien, je n'ai pas le droit de me fâcher, car beaucoup de ce qu'on vous a dit n'est malheureusement que trop vrai. Ne vous méprenez pas, cependant. Quoique indifférent et entièrement négligent dans la pratique des préceptes et des devoirs de cette Eglise dont je suis et veux être toujours un des membres, je n'ai jamais poussé l'impiété jusqu'à douter, un seul instant, de la sagesse, de la miséricorde, et encore moins de l'existence de l'Etre Supréme com simp effra cour émo d'Aı

errei prop de s relig avec suffi les p une

qui e Le de ré ce d'é

dit : driez Su

de q répar pathi velles

je ne athée secon throp ame qui l'embartie sou-

rve, car

s de m'y

iqua-t-il ent pour i en acue je la especter. croyant, da-t-elle

rt, dit-il -ce qui nnaissez t je supqui vous us a ausu'à peine i été éles. Eh! her, car malheunéprenez et entièdes prédont je membres, à douter, éricorde, e Supré-

me qui m'a créé-; non, je ne suis pas athée, comme quelques-uns l'ont prétendu, mais simplement un mauvais catholique. Vous êtes effrayée de cet aveu, Mademoiselle de Mirecourt ? continua-t-il en remarquant la vive émotion qui venait de se trahir sur les traits d'Antoinette.

La jeune fille ne songeait pas alors aux erreurs du militaire, mais bien aux siennes propres. Elle qui avait été élevée avec tant de soins, qui avait grandi dans les principes religieux, à qui un contact de quelques mois avec la vie frivole et agitée du monde avait suffi pour chasser de son cœur les sentiments les plus justes, elle se voyait engagée dans une voie tortueuse qui ne lui laissait aucune issue pour se soustraire à l'avenir de misère qui en serait inévitablement la suite.

Le Colonel répéta sa demande. de répondre, Antoinette eut assez de présen-

ce d'esprit pour dire :

-Est-ce que notre Divin Maître n'a pas dit: " Ne jugez pas autrement que vous vou-

driez être jugé vous-même ?"

Surpris et charmé de la singulière aptitude qu'Antoinette savait déployer dans ses réparties ; encouragé, d'ailleurs, par la sympathie qu'elle lui témoignait, à faire de nou-

velles confidences, il continua:

-Et maintenant que je vous ai prouvé que je ne suis pas précisément un infidèle ni un athée, puis-je entreprendre de répondre à la seconde accusation : celle d'être un misanthrophe, ainsi que vous me l'avez déclaré

avec une franchise que j'apprécie d'autant plus qu'elle est plus rare chez votre sexe?

Un sourire fut la seule réponse d'Antoinetne; mais le vif incarnat qu'Evelyn pronait un secret plaisir à surprendre monta de nouveau à sa figure. Ce fut assez.

Le Colonel se recueillit un instant; puis, se retournant tout à coup vers elle et la regar-

dant fixement, il commença :

Dois-je ou ne dois-je pas vous faire connaître un peu l'histoire de ma vie? je ne pourrais, sans cels, me justifier de l'imputation d'éviter et de détester votre sexe. Oui je vais vous la dire; mais remarquez bien que vous ne devez pas la répéter à Madame d'Aulnay ni à aucune autre Dame de sa trempe : je me repose sur vous, car je sais que vous ne pouvez vous rendre coupable de manquer à la

parole donnée.

"Je ne vous dirai pas que je n'ai jamais connu l'amour et les caresses d'une mère; ma
vie perdue en fait assez preuve. Orphelin dès
l'enfance, je n'ai conservé de cet âge si tendre d'autres souvenirs que ceux que m'ont
laissés ma vie de collége, un tuteur indifférent, un frère fier et altier plus vieux que moi.
Bref, je parvins à l'âge viril sans soins. Mon
frère ayant recueilli les propriétés de famille,
je choisis la carrière des armes, et j'entrai
dans la vie avec un cœur qui, malgré sa rude
éducation, était capable de prodiguer un crdent retour à celle qui aurait gagné son
amour.

"L'occasion s'en présenta bientôt. Je fis la connaissance d'une jeune Demoiselle aimable

Sa que Min mai par des 2351 i'av seat que une adie bien me i par de j que, moi frère figur me o Il re minia quan

j'alla salla beauc était noms villag

de de

le pe

d'autant sexe? ntoinetpronait de nou-

puis, se regar-

re conje ne imputa-Oui je ien que d'Aulrempe : vous ne uer à la

nais conre; ma
elin dès
si tenmont
indifféque moi.
s. Mon
famille,
j'entrai
sa rude
un argné son

Je fis la aimable

et de bonne famille. Je ne vous vanterai pas sa beauté; je me contenterai de vous dire que, belle comme vous êtes, Mademoiselle de Mirecourt, elle l'était davantage. Je la demandai en mariage et fus accepté par elle et par sa famille ; quoique sans fortune, j'avais des influences de famille assez puissantes pour assurer mon avancement dans la carrière que j'avais embrassée. Le jour était fixé, le trousseau de ma fiancée tout prêt. Ayant quelques jours de loisir, je résolus d'aller faire une visite un toit paternel pour faire mes adieux à mon frère. Il me recut avec assez de bienveillance, mais il me railla parce que je me mariais aussi jeune. Quelque peu froissé par ses sercasmes, je saisis, dans ma vanité de jeune homme, le portrait de ma fiancée que, comme tous les amoureux, je portais sur moi ; je le présentai triomphalement à mon frère et je fui demandai si cette charmante figure n'était pas une raison suffisante pour me décider à briser avec la vie de garçon? Il regarda longtemps et avec attention la miniature qu'il me remit enfin, en remarquant brievement qu'en effet c'était " une belle personne. "

Lersque, le lendemain matin, prêt à partir, j'allai le faire mes adieux, il était dans la salle e' a habit de voyage, ce qui me surprit beaucot. Il m'informa nonchalamment qu'il était appelé par des affaires à —mais les noms ne cont pas nécessaires—dans le même village où demeurait ma bien-aimée. He meux de cette nouvelle j'exprimai la satisfaction

que j'aurais de lui faire faire sa connaissance, et de lui prouver en même temps combien la miniature que je lui avais montrée était encore, en beauté, bien loin de la réalité. Rien, dans l'insouciance qu'il manifesta quand je le présentai à ma fiancée, dans les paroles qu'ils échangèrent alors, ne fut de nature à m'avertir du danger qui me menaçait. De temps à autre, mon frère, avec cette nonchalance qui lui était naturelle, se présentait dans son salon; mais je n'avais aucune raison pour m'en plaindre: au contraire, j'en étais fier.

"Un soir, il me dit tranquillement qu'il désirait me faire un joli cadeau de frère, que co présent n'était ni plus ni moins de me donner, à moi et à mes héritiers, et pour toujours, les terres de Welden Holme, une magnifique propriété qui fesait partie des biens de la famille. Ma reconnaissance fut aussi illimitée que ma crédulité. Je retournai au vieux domaine avec les papiers qu'il me donna pour aller voir l'avocat de la famille. Cet homme était lent, minutieux: il me retint plus longtemps

"Je revins la veille du jour fixé pour mon mariage. Comme de raison, je me rendis directement chez ma francée. Grand Dieu! jugez de mon étonnement, en lisant une mystérieuse consternation sur le visage des domestiques, lorsque je demandai à la voir. Sa mère, une femme respectable et à cheveux gris, vint à moi. Elle me dit de me résigner et de pardonner, que ma fiancée était maintenant la femme de John Evelyn, Lord Winterstown!

"J'éc ment, grande été ma en ce i nouvel jeune f daient, par les de l'enl au feu.

terromp

tous les "Le n j'entrais l'étrange " Dep

Malte, à une pris à parler recourt.

- Et coinette piration parait por

tatil ave

sance, en la

t en-

Rien.

l je le

qu'ils

m'a-

tempa

ce qui

on sa-

m'en

'il dé-

100 co

onner.

rs, les

e pro-

famil-

se que

maine

aller

e était

temps

r mon

is di-

jugez

rievse

iques,

, une

vint à

ardon-

a fem-

WE!

"J'écoutai tont patiemment, presque stupidement, tant ma douleur et ma surprise étaient grandes. Elle m'informa ensuite qu'ils avaient été mariés trois jours auparavant et étaient en ce moment à faire un long voyage. A cette nouvelle accablante, je saisis le portrait de la jeune fille, ainsi que les papiers qui me rendaient effectivement possesseur des propriétés par lesquelles mon frère voulait m'indemniser de l'enlèvement de ma femme, et je les jetai au seu.

"Dites leur, m'écriai-je, dites-leur ce que jo viens de faire de leurs dons la de leur de

-"Oh! ne les maudissez point l'interterrompit la mère toute pâle et tremblante. "Ne maudissez point ma fille!"

tous les deux au châtiment de leurs remords t

"Le même jour, je changeais de régiment et j'entrais dans un autre qui devait! partir pour l'étranger.

"Depuis lors, j'ai servi dans les Indes, à Malte, à Gibraltar ; j'ai passé cinq ans dans une prison de France, triste école où j'appris à parler votre langue, Mademoiselle de Mirecourt. Mais depuis douze ans je n'ai passemis les pieds sur le sol de mon pays !"

- Et que sont-ils devenus ? demanda Antoinette dont les paupières humides et la respiration précipitée attestaient l'intérêt qu'elle avait porté à ce touchant récit.

Comment ! ce qu'ils sont devenus ! répéta-t-il avco amertume. Moi-même, dans ma dé su solante simplicité, je me fis la même question; m'attendant à ce que leur perfidie fût punie comme elle le méritait. Eh! bien, il n'en a rien été: j'ai appris qu'ils étaient un des comples les plus heureux d'Angleterre, entourée de charmants enfants, elle belle et admirée, lui heureux et dévoué; tandis que moi, je ne suis qu'un être nomade sur la terre, qu'un misérable solitaire, qu'un sombre misanthrope. Et maintenant, Mademoiselle, vous étonnez-vous encore que j'aie perdu toute confiance dans votre sexe? que j'aie évité les femmes avec autant de soin qu'un saint ou un anachorète pourrait le faire?

Antoinette ne répondit pas, car elle sentait que le tremblement de sa voix trahirait la vive sympathie qu'elle éprouvait pour le Colonel.

Celui-ci interpreta correctement le silence qu'elle observait. Après une pause, il reprit :

avec vous, Mademoiselle de Mirecourt : pouvez-vous me dire quelle secrète influence a ainsi brisé les glaces de ma réserve habituelle ?

Il y avait quelque chose de particulier dans le timbre de sa voix. Antoinette craignit qu'il regrettat la franchise qu'il lui avait montrée.

— Je vous suis très-reconnaissante, dit-elle, de la confiance que vous venez de me, témoigner, Colonel Evelyn: votre secret sera religieusement gardé.

—Je le sais ; car, croyez-vous que si j'avais supposé un seul instant qu'il pût en être autrement, je vous l'aurais confié ? Dès le premier moment j'ai vu que vous éties aussi différente femmes fat parfe

Anto changes pagnon

中心 日本

12 12 18 1

u from

tachers,

Min Port

férente de Madame d'Aulnay et des autres femmes de son caractère, que je le suis de ce fat parfumé, de cet égoïste Sternfield.

Antoinette rougit vivement; mais elle changeait si souvent de couleurs, que son com-

pagnon n'y attacha aucune importance.

inie

1 15

den

Lou-

lmi-

Pre,

mi-

elle.

ton-

vite

aint

atait

TITE

mel.

ende brit :

eatif

pou-

Bin-

He 7

dans

qu'il mon-1000

-elle,

moireli-

1 2 1

811-

pro-

dif

क्षा कर्मका राज्य के राज्यक्रियाम विकासकार कर्म - and and a second of the control of many ingists of an entropy in the riter supply an orbi apported Ar aimeres en evals deils du kom en rigio, se enagt prés de poèse en acciedant -6 por lieu dille in a fra fanch drob ar stor et appeared the site fine in his choracy and res the first of the control of the second streng the mean of the control of the first are able to the arms The state of the s with no man or a sugar of finish in a stant out of a committee was only got treat and an approximately the test of acting their with a country to a security hei a later to a gray words sale and AM test pour less in a lord in toll at - ระบาท ขาย มาให้ เลา (การ การ การ การ การ การ การ การ เการ์ การ มาให้การ มาให้การ มาให้การ มาให้การ มาให้การ The state of the state of the state of the state of Company of the section of the second 一个人的人,这种情况的"ASSES ",我们是1000年, 1 130 01 1 20 12 17 and the state of t Brains and Art Commencer the second of the second of the second The state of the tell of the second contraction of the second I Walter Harris and the state of the state of The Company of the state of the

1,077

## er des de les este par l'herme des est seculir il de l'est de l'es

ANDS HOS OF THE STANDARD OF THE ANDS IS STRUCTURED.

Page 2 at a straight and appropries.

Les touristes arrivèrent à la modeste auberge du village où ils arrêtèrent pour prendre quelques rafraîchissements qu'ils avaient apportés. Antoinette, qui avait pris du froid en route, se tenait près du poële en attendant le retour du Colonel qui était allé lui préparer un verre de vin chaud. Elle fut brusquement abordée par le Major Sternfield qui se mit devant elle et lui dit, avec ce regard sévère auquel elle était, hélas! déjà habituée:

—Malgré le plaisir que tu as eu en profitant du dernier arrangement, je dois insister pour qu'on le change. Pour le retour, tu vas t'en venir avec moi, et avec aucun autre.

Et, sans attendre de réponse, il s'éloigna. Le Colonel Evelyn, qui revint avec les rafraîchissements qu'il s'était procurés, ne manqua pas de s'étonner de la taciturnité et de la préoccupation qui s'étaient emparé de sa jeune compagne.

Quelques instants après, Madame d'Aulnay

vint à eux et leur dit :

-Je viens changer des arrangements qui étaient agréables à chacun, et en proposer d'autres qui, je le crains bien, ne seront pas reçus avec autant de plaisir; mais enfin, ma chère Antoinette, le Major Sternfield vient de me dire que tu lui avais promis de te promener avec lui, lorsque l'excursion fut organi-

ment, en consoler lui.

Antoi blable co trouver c lère qu'e

vivement acceptera qu'il a ac

pas d'aut compo go nécessair

Cette jeu signe de laque Sternfield et elle att chevalier général.

troubadou mais, n'im ma voitur

Cette je était la pl la compag furent les sée. Il est très affecté par ce désappointement, en sorte que tu devrais tâcher de le consoler un peu en retournant à la ville avec luis à somme de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis à somme de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis à somme de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis à somme de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis à somme de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis à somme de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant à la ville avec luis de la consoler un peu en retournant a la ville avec luis de la consoler un peu en retournant a la ville avec luis de la consoler un peu en retournant a la ville avec luis de la consoler un peu en retournant a la ville avec luis de la consoler un peu en retournant a la ville avec luis de la consoler un peu en retournant a la consoler un peu en retou

ं १८३१ संस्था

1 36.

651.51

211-

ren-

ient

roid lant

jue-

86

Bé.

iée :

rofi-

ster

Vas

gna.

ra.

nan-

le la

enne

nay

qui

pas

ma

ient

proaniAntoinette ne se rappela pas d'une semblable convention; mais elle fut heureuse de trouver ce subterfuge pour détourner la colère qu'elle craignait tant.

Eh libien, qu'il en soit ainei, répondit elle vivement; je sais que le Colonel. Evelyn acceptera oct arrangement aussi volontiers qu'il a accueilli le premier les qu'il a socueilli le premier les qu'il en soit ainei, répondit elle vivement ; je sais que le Colonel. Evelyn acceptera qu'il en soit ainei, répondit elle vivement ; je sais que le Colonel, Evelyn acceptera oct arrangement aussi a colonel se co

D'ailleurs, fit remerquer celui-ci, jo n'ai pas d'autre alternative. Mais quelle sera mal compagne pour la retour, ou plutôtjest-il bien nécessaire que j'en aie une ?

Cetta jeune Demoiselle et elle indiquait d'un signe de tête une des jeunes filles en faveur de laquelle elle avait vainement sollicité Sternfield le matin même—cette jeune Demoiselle a été jetée à la merci de nos amis par Sternfield qui reprend possession de sa voiture, et elle attend l'arrivée de quelque généreux chevalier qui vienne la sauver de l'abandon général.

-Il y a longtemps que je ne suis plus un troubadour, répondit Evelyn froidement; mais, n'importe, elle sera la bienvenue dans me voiture.

Cette jeune fille, quoique réellement belle, était la plus affectée et la plus ennuyeuse de la compagnie: en peut s'imaginer dès lors quelse furent les sentiments du Colonel pendant le re-

tour. A toutes ses petites terreurs, à toutes ses exclamations de peur, il répondit par un regard sévère qui fit la jeune fille se demander à ellemême s'il n'était pas un ogre. Comme, à leur arrivée, elle s'efforçait de faire une impression quelconque sur son œur de marbre en le remerciant avec son plus beau sourire, il ne put s'empêcher de se dire:

Misère! qui pourrait penser que cette insignifiante Demoiselle et cette autre charmante jeune fille aux rares qualités appartien-

La promenade de la pauvre Antoinette avec le Major Sternfield fut encore moins agréable que celle du Colonel Evelyn. Audley était dans une de ses humeurs sombres et jalouses; il accabla sa femme de questions, de reproches et de railleries avec une sévérité aussi injuste que déraisonnable.

Madame d'Aulnay, qui, de son côté, était passablement contrariée, n'invita personne à débarquer, et elle entra dans la maison scule

avec Antoinette, and the first of the heart of

débarrassant de ses riches fourrures et en se jetant sur un canapé dans sa chambre à coucher. C'est ce maussade Sternfield qui a tout gâté! Franchement, j'ai oru que si je ne m'étais rendue à ses désirs, en t'empéchant de revenir avec le Colonel Evelyn, il aurait fait une scène terrible devant tout le monde. Tu ne peux concevoir comme il m'a tourmenté et ennuyé! A propos, qu'est-ce qu'il t'a donc dit en route? il t'a fait l'amour sans doute?

nant!
pure pe

Antoine
d'Aulas
la peine
et tu es
pris du
vais te
Jeanne

Ce n' tion phy d'Antoir qu'elle venait de et reven Duissant la laissa contre le montrait encore avait acc lui-mêm d'attenti nérable les piège sition ex contre I mauvais moment. elon, san infligeait laquetle

- Oh l cela n'est plus necessaire maintev nant ! répondit Antoinette : ce serait une · Broken Broke

pure perte de temps.

-Ne parles pas aussi étrangement, chère Antoinette, s'empressa de répondre Madame d'Aulnay. Ce langage m'alarme et me fuit de la peine. ... Mais, tu frissonnes, mon onfant, et tu en très pale; j'espère que tu n'as pas pris du froid. Couche toi sur ce sofa, et je vais te faire apporter immédiatement par Jeanne une tasse de café chaud.

Ce n'étaient ni le froid ni aucune indisposition physique qui avaient fait pâlir les joues: d'Antoinette, mais bien les douleurs morales qu'elle éprouvait. Cette promenade qu'elle venait de faire avait été pour elle, en allant et revenant, remplie d'événements. Le charme puissant qu'Evelyn avait exercé sur elle en la laissant lire dans son cœur orgueilleux, et contre lequebelle avait lutté avec efforts, lui montrait qu'elle était capable d'un amour encore plus vif, plus profond que celui qu'elle avait sceordé à Audley Sternfield. Son mari lui-même dont l'affection patiente et pleine d'attentions aurait pu servir de bouclier invulnérable à sa jeunesse inexpérimentée contro les piéges dangereux qui environnaient es position exceptionnelle, au lieu de la protéger contre la jalousie, l'irritation et les autres mauvais sentiments qui le dominaient pour le moment, favorisait au contraire cette impression, sans plus s'occuper de la douleur qu'il infligeait à cette nature tendre et sensible pour laquelle le langage du reproche était ... nou-

non non gard elleleur

presen le il ne

cette char-/ rtien-

AVEC eable etait: 1805 oohes justa)

était ne a seule:

four la

en 66 doum'6chants urait onde.

nente done nte?

veau, sans même prendre garde à la rapidité terrible avec laquelle s'affaiblissait son influ-100 1 11/2 O 15 19 911/2

AVEC BE

blesse

-N

ence morale sur elle.

L'heure douloureuse du réveil au sentiment de la réalité ctait enfin arrivée pour elle. Après une longue et silencieuse reverie, --- pendant laquelle tous les plus petits événements, tous les moindres épisodes qui avaient marqué ses relations avec Audley depuis leur première rencontre jusqu'à la promenade de ce jour-là se présentèrent à son esprit, elle joignit tout à-soup les mains, et, avec une angoisse The section of the section of the section of indicible :

-Hélas ! mon Dieu ! je ne l'aime pas ! murmurant-ellement and therwoods office

Quel terrible, mais quel inutile aveu dans

Et dependant, quels abimes de misère plus profonda l'environnaient encore ! Comme elle aurait du prier Dieu, le matin et le soir, de l'en préserver ! Ce danger, c'était d'aimer un autre que celui qui était maintenant son mas rie Oui, quoique son affection, cou plutot, an préférence pour Audley se fût évanouie comme tombe le brouillard au matin d'un beau jour, elle lui devait fidélité, et tous les sentiments de son cœur, de droit lui appartenaient, dies exceptionaries an ingle in president

Ah! une voix intérieure lui avait-elle conseillé d'éviter désormais le Colonel Evelyn comme s'il eût été son plus mortel ennemi?-lui syait-elle fuit voir que cette fière nature qui avait en sur elle une si étrange influence, était, hélas ! trop dangereusement attrayante ? Il faut le croire, car, se couvrant la figure avec ses mains, et comme honteuse de la faiblesse que ses paroles accusaient, elle s'écria :

—Non, je ne dois plus jamais voir Evelyn!

Control of the Contro

The second secon

19

The second secon

and the second of the second o

control of the second of the s

The state of the s

a sa ca ca and an area with

me in the party of the second party;

the state of the s

the second of th

The same of the sa

control of the contro

and the same of th

La Company of the Com

the track of the first of the property of

n de samble de la destada de la companya. La Mary Roya de la la destada de la companya de l

it said (in the transfer of the said of the

ภาพัฒนาแบบ เดิม

pas !

idité

nflu\*

3"2"/.

ment elle. pen-

ents.

rqué

aière

ur-là

ignit

Gisse

dans plus

elle y de run mae

oom. beau entiient,

conelyn
i?-ture
nce,

to 1 il time la arriva con es como la más il 1 es como la más il 1 es como es

1 . ...

Une semaine s'écoula assez tranquillement. Sternfield, qui avait recouvré un peu de sa bonne humeur et qui avait, en outre, reçu de sévères leçons de Madame d'Aulnay, s'était mieux comporté. Le Colonel Evelyn, de son côté, avait envoyé aux Dames quelques volumes très-intéressants, mais il n'était pas venu les voir. Un après-midi, cependant, que, n'attendant aucune visite, elles s'étaient mises à leur ouvrage, Jeanne vint apporter la carte du militaire.

—Qu'est ce que cela signifie donc? s'écria Madame d'Auluay: assurément, il doit être épris de toi, Antoinette. N'est-ce pas mal-

heureux que----

Elle s'arrêta tout-à-coup et se mordit les lèvres, car la rougeur qui s'était soudain élevée sur le visage de sa cousine lui disait que la pensée de regret sur l'union d'Antoivetts avec Sternfield qu'elle voulait exprimer, était parfaitement comprise. Hélas! son propre cœur n'était-il pas, non-seulement en ce moment, mais tous les jours, toutes les heures, agité par les momes regrets superflus?

Le Colonel Evelyn entra: ses manières dégagées étaient bien différentes de sa réserve habituelle. Pendant que Madame d'Aulnay épiait le regard qu'il laissa tomber sur sa cousine et le joyeux sourire avec le-

quel il celle-c elle se ble St fois à lointai Avenie sur le l'idee d menter le Cole nette comme naires chose d comme Heu tions m tes. A. plus at qu'à el

gea su
celle-ci
donner
genera
court é
ainsi q
désiré
trouvée
d'être s

apporte

rendit

1 61

ף יינים

esil

nent.

de sa

eu de

était

e son

volu-

venu

que,

nises

arte

écria

être

mal-

t les

éle-

que

Dette

était

opre

mo-

ures,

ières

88

ame

tom-

quel il accepta les remerciements que lui fit celle-ci pour les livres qu'il avait envoyés. elle se surprit le secret désir de voir l'irresisble Sternfield,—comme elle s'était plû; une fois à le qualifier, transporté dans la plus lointaine servitude penale de son souverain. Aves sus principes mobiles, ses idées vagues sur le bien et sur le mal, il ne lui vint pas à l'idée qu'il y avait danger de laisser a'augmenter, par des entrevues, l'admiration que le Colonel éprouvait évidemment pour Antoinetter & Au contraire, pour un caprit meuble, comme le sien, de romans, d'histoires imaginaires de toutes sortes, il y avait quelque chose de particulièrement touchant dans ce commencement d'amour malheureux.

Heurensement, cependant, que les perceptions morales d'Antoinet te étaient plus perçantes. A mésure que le Colonel Evelyn devenait plus attentif et paraissait n'adresser la parole qu'à elle seule, l'espèce d'impatience qu'elle laissa voir, les regards suppliants qu'elle dirigea sur sa cousine firent voir clairement à celle-ci qu'elle l'appelait à son secours pour donner à la conversation un caractère plus général. Néanmoins, ne voulant pas couper court à ce charmant petit roman naissant, ainsi qu'elle l'appelait, elle fit ce qu'elle cût désiré qu'elle l'appelait à son égard si elle se fût trouvée dans la même position, elle feignit d'être très occupée à sa broderie.

Quelques instants après, Jeanne vint lui apporter un message de sou mari, et elle se rendit aussitôt dans la Bibliothèque. Elle

pour sortir; elle informa ses amis etc.
qu'elle allait en ville avec M. d'Aulnay pour affaires, ce qui était bien le cas. Le trouble d'Antoinette, à cette neuvelle, tut intense; mais le malaise qu'elle laissa voir lut interprété par Evelyn d'une manière très-flatteuse pour lui-même. Involontairement, il approcha sa chaise plus près de la jeune fille, et à mesure qu'il parlait, le timbre de sa voix diminuait insensiblement, l'expression de ses traits devenait plus tendre, ce qui, on le pense bien, était loin de mettre Antoinette à l'aise.

ner

68 (

vou

et c

sitô

710

tous

88 C

rend

cont pâle

cont

Mad

prov

avoi

Ils étaient donc assis près l'un de l'autre lorsque, par hasard, levant les yeux, ils aperçurent, sur le seuil de la porte entr'ouverte, le Major Stennfield qui les regardait fixement. Antoinette fit un mouvement de terreur qui n'échappa pas au regard attentif d'Evelyn; mais, recouvrant presqu'aussitôt toutes ses facultés, elle se leva, souhaita, en bégayant, la bien-venue au Major, et l'invita à

entrer.

—Merci, je craindrais d'être de trop! répondit-il avec un accent d'amère ironie. Je ne serais pas pardonnable, si je troublais un aussi charmant tête-à tête.

Le front du Colonel devint aussi sombre que celui de son subalterne, et il fixa sur ce dernier un regard sévère et interrogateur.

—J'espère, Colonel, que vous ne me mettrez pas aux arrêts pour mon interruption bien involontaire! continua Sternfield sur le même ton de moqueuse raillerie.

Evelyn s'était levé brusquement, mais avant qu'il pût parler, Antoinette avait instamment prié son mari de se taire.

Un orage tumultueux semblait se déchatner chez ce dernier, mais il luttait évidemment

contre lui-même pour le réprimer.

-Antoinette !- dit il enfin d'une voix que sa colère concentrée avait rendue rauque,-

vous me rendrez compte de ceci.

Craignant de ne pouvoir plus se maîtriser, et comme effrayé de ce qu'il venait de dire, il se retira précipitamment, et on entendit aussitôt après le bruit de la porte qu'il retirait violemment sur luis and an

Blanche comme la mort et tremblant de tous ses membres, Antoinette se renversa sur sa chaise pendant que le Colonel disait d'un air sevère : no iom

-C'est plutôt lui qui devrait être appelé à

rendre compte de cette scène.

-Voilà exactement ce que je craignais! continua la jeune femme en devenant plus pâle encore si c'est possible. O Colonel Evelyn! vous allez probablement vous rencontrer dans une lutte à mort à cause de moi, et l'un de vous deux succombers peut-être.

-Il n'y a rien à craindre sous ce rapport, Mademoiselle de Mirecourt, si je préfère que la chose en reste là. Le Major Sternfield ne provoquera pas son officier commandant sans avoir pour cela une raison plus plausible que celle que j'ai pu lui donner.

-Ah! yous ne pouvez pas me rassurer, car je sais que les hommes de vetre profession

procha tà mex dimis traits se bien,

EL CA

y pour

ntense; t inter-

attense

l'autre is aperuverte. t fixede terttentif ussitôt ita, en nvita à

p! réie. st. Je ais un

ore que ce der-

e metruption sur le ont un code cruel d'après lequel la plus légère injure, la plus petite offense doit être lavée dans le sang. O Colonel Evelyn!—et elle plaça sa main tremblante sur le bras du militaire, pendant que ses yeux, suppliants comme la Prière, lui fesaient un appel irrésistible, promettez-moi que vous ne vous occuperez pas de cette malheureuse affaire, que vous n'exigerez pas du Major Sternfield une apologie qu'il pourrait peut-être vous refuser.

les

po

ill

tin

qu

gu

ve:

per

à 1

qu

sur

dét

lire

me:

une

qu'

que

coet

le d

heu

puis

re e

elle

·

Ce fut pour Evelyn une sensation nouvelle que de se voir imploré aussi vivement par cette aimable et jolie jeune fille, et il se réjouit intérieurement de ce que son cœur n'était pas encore assez insensible pour pouvoir ré-

sister entièrement à son influence.

En faveur de qui me conjurez-vous aussi ardemment, est-ce pour moi ou pour le Major Sternfield? demanda t'il en prenant dans sa main puissante et bronzée les petits doigts blancs comme la neige qui tenaient son bras.

Pour tous les deux l'répondit elle d'une

voix agitée et confuse,

Ecoutez moi bien, Mademoiselle de Mirecourt. Je vous donnerai la promesse que vous me demandez, je me lierai, pour ainsi dire, les mains et les pieds, si, en retour, vous voulez répondre franchement à ma question, et pardonner l'indiscrétion que je commets en vous la fesant?

Parlez! dit-elle à voix basse.

-Dites-moi alors: aimez-vous Andley

Oh! que cette question remplit son cœur de peine! On lui demandait si elle l'aimait,

lui, son mari, lui, son futur compagnon dans les joies et les chagrins de la vie; et elle ne pouvait pas, quoiqu'elle eût voulu se faire illusion, elle ne pouvait pas répondre affirmativement!

-Helas! non, je ne l'aime pas! réponditelle d'une voix et d'un air d'angoisses indes-

criptibles.

—Une autre question, Antoinette!—continua le Colonel sans remarquer, dans la joie que cette dénégation lui avait causée, la singularité de ses manières, et en se penchant vers elle;—une autre question s'il vous plait; pensez-vous que vous puissiez jamais venir à m'aimer?

Le rouge écarlate qui se répandit, à cette question, sur les joues, sur le cou et jusque sur le front de la jeune fille, ses yeux qu'elle détourna comme pour empêcher Evelyn de lire dans ses profondeurs les secrets sentiments de son cœur, l'empêchèrent de faire une grande attention à cette exclamation qu'elle laissa échapper:

-Colonel Evelyn, ne me faites pas une question aussi extravagante et aussi inutile.

—Antoinette!—dit-il en la pressant sur son cœur;—Antoinette, vous m'aimez: il est inutile de le nier. Et penser qu'un tel trésor de bonheur est destiné à remplir mon cœur vide de puis si longtemps, à consoler ma vie solitaire et malheureuse!

Ah! en ce moment elle crut que la mort, si elle était venue, aurait été bien venue, agréable même. Il n'y avait plus moyen pour elle

on bras. le d'une

is légère

re lavée

-et elle

du mili-

nts comésistible.

ccuperez

une apo-

nouvelle

par cet-

e réjouit

n'était

voir ré-

ous aussi

e Major

dans sa

fuser.

de Miesse que ur ainsi our, vous question, amets en

Audley

on cœur l'aimait, de se tromper plus longtemps. Elle aimait, d'un amour de femme, et non par un caprics enfantin, l'homme plein de cœur qui se trouvait près d'elle; mais elle devait renoncer pour jamais à l'appui de ces bras qui auraient pu la protéger contre les ennuis et les épreuves de la vie, elle devait rejeter ce dévouement inestimable et suivre sa triste destinée désormais enchaînée à celle de ce dur et égoïste Sternfield. Les regrets qui remplirent son cœur étaient au-dessus de ses forces, et, avec un air qui trahissait les atroces douleurs de son esprit, elle se retira de l'étreinte où la tenait Evelyn.

Les paroles me manquent pour vous remercier, dit-elle, de la préférence qu'un homme comme vous accorde sur toutes les autres, à une personne aussi indigne que moi....

—Ce ne sont pas des remerciements que je demande, chère Antoinette! dit-il en l'interrompant et surpris par son étrange réponse. Un mot affectueux de votre part serait bien mieux reçu.

-Et ce mot ne peut pas être prononcé! l'amour que vous daignez me demander, je ne

pourrai jamais vous l'accorder!

—C'est un caprice de jeune fille, réponditil vivement quoique avec douceur. Je sais que vous m'aimez, Antoinette: je l'ai la infailliblement dans votre regard, dans vos manières, dans votre voix.

Et ce serait bien malheureux pour nous denx! dit-elle. Je vous répète, Colonel Evelyn,que je ne puis être à vous, que je ne puis pa mo

der der cile ger ins l'in

lone H mai mai

coni

disp

nous
à qu
tem
ai p
mes
sym
nétr
veni
votre
ser (
malg

rais

de n

conn

pas meme vous permettre d'employer avec

moi des propos d'amour.

Triste et perplexe, il ne parlait pas, il la regardait. Tout-à-coup il lui vint à la pensée que peut-être elle avait fait à la légère, avec le Major Sternfield, un engagement inconsidéré comme les jeunes filles en font aussi facilement qu'elles les brisent, et que cet engagement, elle le regardait comme un obstacle insurmontable à toute autre union, quoique l'inclination qui l'avait amené eut entièrement disparue.

- Prenez ce siège, Antoinette ; nous allons causer tranquillement sur ce sujet.

Et, la fesant asseoir, il prit une de ses mains dans la sienne. Elle la retira aussitôt, mais resta où il l'avait fait asseoir.

- Vous devez m'écouter avec patience. continua-t-il; aussi bien, il vaut mieux pour nous deux que nous sachions dès maintenant à quoi nous en tenir. Moi qui, depuis si longtemps, depuis la cruelle épreuve dont je vous ai parlé, ai si soigneusement évité les femmes, fuyant également leur amour et leurs sympathies, j'ai involontairement laissé pénétrer votre image dans mon cœur et me devenir bien chère. Si la douce franchise de votre caractère ne m'eût pas donné à supposer que mon affection était un peu partagée malgré la différence de nos âges, malgré ma nature si peu attrayante et si taciturne, j'aurais enseveli mon amour dans le plus profond de mon cœur, et jamais on n'aurait pu soupconner son existence. La destinée en a disposé

qu'un les aumoi... ts que

en l'in-

répon-

serait

aimait,

caprice

trou-

enoncer

uraient

épreu-

lévoue-

estinée

t égoïs-

ent son

t, avec

s de son

tenait

noncé ! r, je ne

ponditle sais infailmaniè-

r nous el Evene puis autrement. A vous maintenant de décider si cet amour nouveau doit être pour moi un bienfait ou une malédiction; à vous de décider si le reste de ma vie doit être aussi misérable que l'a été ma jeunesse.

Pendant qu'il parlait ainsi, Antoinette s'était caché le visage avec ses mains et sanglo-

tait. Mais il continua : 18 18 18

-Antoinette, vous êtes à l'aurore de la vie, moi je suis à son méridien. Oh! vous savez comme mon cœur a été rudement éprouvé déjà: épargnez-le maintenant. N'en fuites pas un jouet de jeune fille que vous mettrez de côté, pour quelque raison frivole, après l'avoir gagné. Répondez moi, dites-moi que votre amour va faire le bonheur de mon avenir?

—Plût à Dieu que nous ne nous soyions jamais connus! s'écria-t-clle en joignant les mains. N'était-ce donc pas assez de souffrir seule! fallait-il que je fisse souffrir un autre! Oh! Colonel Evelyn, je pourrais demander à genoux votre pardon pour la peine que je vous inflige, pour le mal que je puis vous avoir fait; mais, hélas! je dois vous le dire encore une fois: je ne puis pas être votre femme!

Violentes et terribles furent les douleurs que ces paroles produisirent sur le noble Colonel qui se leva tout-à-coup pour cacher l'émotion que sa contenance trahissait.

Cependant il revint encore une fois près d'elle pour tenter un dernier effort, un effort

Antoinette, s'écria-t-il avec chaleur, vous nous sacrifiez tous les deux à un faux princi-

pe; votre
Mais,
dissen
l'obsta
Laisse
pauvre
crimin
damné

prome P

de vot vie por votre n éloigne ront ai verts o

-C folle! douleu votre s coupab

fesant nette,

—O princip liens quelles

Evelire ce un acc

menter

-Hélas! mes lèvres sont scellées par une

promesse solennelle, par un serment!

r si

un

éci-

18É-

8'6-

88-

uvé

ites

trez

1'a-

otre

? ions

les

ffrir

re!

er à

Buov

voir

core

eurs

Co-

cher

près

fort

vous

. .

Pauvre enfant! Quelqu'un aura abusé de votre jeunesse et de votre ignorance de la vie pour vous environner de piéges qui font votre malheur. Brisez avec lui, Antoinette; éloignez-vous des faux amis qui vous auront ainsi trompée, et mes bras vous sont ouverts comme un refuge.

—Colonel Evelyn, vous allez me rendre folle ! s'écria-t-elle d'une voix brisée par la douleur et par l'émotion. Ne dépensez pas votre amour et vos regrets pour une jeune fille

coupable et misérable comme moi.

-Coupable et misérable! répéta-t-il en fesant un mouvement violent : voilà, Antoi-

nette, des mots terribles!

—Oui, mais ils sont vrais. Infidèle aux principes sacrés de mon enfance, infidèle aux liens que les plus endurcis respectent encore, quelles autres épithètes puisse je mériter?

Evelyn la regarda fixement, comme pour lire ce qui se passait dans son cœur; puis, avec

un accent de tendresse indescriptible :

Pauvre enfant! lui dit-il, vos yeux démentent vos paroles.... Mais il est temps de mettre fin à cette entrevue douloureuse. Vous ne pouvez donc pas me dont er même une lueur d'espérance?

--Aucune. Je puis seulement vous dire que mon avenir sera bien plus misérable, bien

plus à plaindre que le vôtre.

Il la regarda encore une fois en silence: que de signification, que d'émotion dans ce regard! L'orgueil ni la colère d'un amoureux désappointé n'y brillaient; on y lisait plutôt l'amour malheureux, l'immense compassion qu'il éprouvait pour cette faible créature qui avait su s'attirer une si vive affection.

-Adieu, Antoinette! dit il enfin, et sa voix tremblait malgré les efforts qu'il fesait pour en dominer l'émotion, adieu! Rappelez-vous que, dans vos chagrins et dans vos épreuves, vous avez un ami que rien ne peut

vous aliener.

Les chagrins et les épreuves ! ah ! oui, ils étaient venue, et il y avait pris, lui, une grande part : il avait versé dans le celice de sa mizère une amertume que ses forces chancelantes pouvaient à peine supporter et qui laissait sur con front des traces si évidentes, que la tendre compassion qu'il se sentait pour elle dominait le profond désappointement qu'il venait d'épreuver.

Il se retira silencieusement, et elle, abasourdie, presqu'égarée, elle laissa glisser sa tête sur le bras du canapé, et se mit à souhaiter d'être aussi facilement débarrassée

du fardeau de la vie.

Dat que le voix b à-cou et le r

d'une —J vé, il

le Colo L'ex couvra

pas, et ment douce,

Evelyr tout au portes — O

peron-r d'Auln

-So dois pa

le sujet

--Je

une dire

Vous

bien

nce : reux pluopasature

n. t sa esait appe-VO8

i, ils ande mizèantes endre inait d'é-

abaer 88 nit à

Dans cette situation elle ne prit pas garde que le temps passait rapidement, et quand la voix bien connue de Sternfield prononça toutà-coup son nom, elle leva lentement la tête et le regarda en silence.

Audley approcha une chaise, s'y assit, et

d'une voix sombre et lente :

-Je viens, dit-il, savoir pourquoi j'ai trouvé, il y a une beure, ma femme enfermée avec

le Colonel Evelyn?

L'expression de douloureuse langueur qui couvrait le visage de la jeune fille ne changea pas, et,d'un accent qui contrastait singulièrement avec sa voix ordinairement claire et douce, elle répondit :

-Je n'étais pas enfermée avec le Colonel Evelyn. Je l'ai reçu, comme j'aurais reçu tout autre gentilhomme, dans le salon, et les

portes ouvertes.

-Où était, pendant ce temps-là, ton chaperon-modèle, la sage et prudente Madame d'Aulnay 7 107 Ballet

-Sortie avec son mari. Assurément, je ne dois pas être tenue responsable de cela.

-Non. Je demanderai seulement quel était le sujet de la longue conversation que tu as eue avec ce monsieur. P 180 A. - AUROMA

-- Je ne puis vous le dire, Audley : le secret des autres ne m'appartient pas.

Est ce là ton idée sur l'obéissance des épouses?

Pas de réponse.

—Parles, continua-t-il après un moment de silence et d'un ton irrité. Est-ce que ce jonc—et il saisit la main où brillait l'anneau nuptial—est-ce que ce jonc et l'union dont il est le symbole sacré sont une pure moquerie?

Et dans sa fureur, il pressa vivement, peutêtre sans le savoir, la main qu'il tenait dans la sienne, de telle sorte, qu'un cercle, moitié livide, moitié rougeatre, se forma autour du

jonc.

—Continuez!dit elle sans trahir autrement que par un amer sourire la douleur physique que ce serrement lui avait causé. Pourquoi ce symbole extérieur de notre union malheureuse ne torturerait-il pas mon corps comme la réalité torture mon âme?

Tu es très-flatteuse ! reprit-il en laissant tomber et en repoussant la main qu'il avait si fortement pressée, non pas dans une effusion d'amour, mais dans un mouvement de colère. Il me semble que l'union dout tu déplores les chagrins en termes si éloquents, ne te cause pas une très-forte impression : elle ne t'a pas appris les devoirs et l'affection que tu dois à celui que tu appelles ton mari, et elle ne t'a pas empêché de recevoir les aveux d'autres amoureux.

—Mais à qui en est la faute, Audley? répondit-elle tout-à-coup avec une vivacité pleine de passion. Pourquoi m'avez-vous placée, pourquoi me tenez-vous dans une position aussi décla porte mon

quer il. N seras sur la rante mêm

myste pour Dieu pour chance ne sou l'autr

fois le ne su d'une

t-elle

etions temer aurait immed vivre une ne ce des

oment ue ce nneau dont il uerie? , peutt dans moitié

rement yeique urquoi nalheucomme

our du

aissant. l avait ne effuent de tu déents, ne n : elle tion que nari, et s aveux

ey 7 révivacité ous plaposition aussi cruelle, aussi exceptionnelle? Je vous déclare encore une fois que je ne puis supporter cela davantage : je vais tout dire à

mon père

-Et briser ta promesse solennelle, manquer au serment que tu as fait, interrompite il. Non, Antoinette : tu ne feras pas, tu n'ôseras pas faire cela. Cette promesse jurec sur la croix que tu as reçue de ta mère mourante te lie autant que notre mariage luimême, all sur conside obtica el els

-Mais pourquoi ce secret, pourquoi ce mystère continuels? Oh! Audley, c'est mal pour tous les deux : faites-les cesser. Devant Dieu et devant les hommes reconnaissez moi pour votre femme, tandis qu'il nous reste une chance de bonheur, pendant que nos cœurs ne sont pas encore entièrement aliénés l'un de l'autre.

-Impossible, enfant, tout-à-fait impossible.

-Et pourquoi ?

-Parce que-et ses levres indiquaient à la fois le sarcasme et l'irritation - parce que je ne suis pas assez riche pour me passer le luxe d'une femme qui n'a point de dot.

-Une femme qui n'a point de dot! répéta-

t-elle étonnée.

-Oui. Ne sais-tu donc pas que si nous étions assez aveugles pour révêler notre acte téméraire à ton père, cette confession aurait pour résultat de te faire déshériter immédiatement, et que nous n'aurions pour vivre rien autre chose que l'amour, ce qui est une nourriture fort peu substantielle. Tu me

diras peut-être que dens trois mois, dans six mois, le ressentiment de ton père sera aussi fort, aussi violent que maintenant. Peut être que non. Le temps, dans sa course rapide, opère beaucoup de changements, et avant cette période, il peut survenir des influences assez fortes pour adoucir et calmer, sinon prévenir entièrement, la colère de M. de Mirecourt. Enfin, Antoinette, tu sais qu'à l'âge de dix-huit ans, rien ne peut te priver de la jouissance de la petite fortune que t'a laissée ta mère, dont les désirs sur ce point ont été, heureusement pour nous, enrégistrés légalement. Jusque-là, --- c'est, comparativement, bien peu de temps attendre,-nous serons probablement obligés de garder notre secret.

Il y eut un long silence. De nouvelles pensées et de nouvelles craintes se précipitèrent dans l'esprit d'Antoinette, et pour la première fois se présenta à elle l'idée affreuse et pleine d'humiliation que Sternfield l'avait mariée, non par un romanesque sentiment d'attachement, mais par un froid calcul, pour

des motifs d'intérêt!

Cependant, toujours avec le même calme

merveilleux, elle demanda:

—Lorsque vous m'avez mariée, Audley, connaissiez vous, comme à présent, ma position?

—Sans doute, naïve enfant. Crois-tu donc qu'avec un revenu qui suffit à peine pour me tenir à la hauteur de mon rang—mes gants seuls coûtent un dollar par jour—(le Major Sternfield ne mentionnait pas ses folles dé-

penses le mari ma fem en outr

de cette regrette par des décline, augmen

diminue car tu n femme.

blie la ce elle am

ta pleing Avant de crains be tre reported supported je ne son supported bien gar avec d'a me perr qu'il en

Jeann corridor te, ne re traits so

meilleur

penses au jeu) — je me serais aventuré dans le mariage sans m'assurer auparavant que ma femme possédait des charmes pécuniaires,

en outre de ceux qu'elle a déjà.

Merci, je vous suis très reconnaissante de cette candeur. Maintenant je ne dois plus regretter avec autant d'amertume ni expier par des remords si violents, mon amour qui décline, mon indifférence à votre égard qui augmente tous les jours,

diminue, cela m'importe fort peu, Antoinette, car tu ne pourras jamais oublier que tu es ma

femme.

B SIX

aussi

· être

pide.

vant

nces

inon

Mi-

l'age

e la

issée

été.

gale-

nent,

rons

cret.

pen-

rent

miè-

e et

vait

ment

pour

alme -

lley,

posi-

done

r me

ants

ajor

dé-

—Il n'y a pas de danger que le forçat oublie la chaîne qu'il est obligé de porter, dit-

elle amèrement.

To craim a chaîne que tu as acceptée de ta pleine liberté. Mais trève de sentiment. Avant de terminer cette entrevue qui, je la crains bien, a été déjà trop prolongée pour notre repos mutuel, je n'ai qu'à ajouter qu'il y a des choses que je supporterai, et d'autres que je ne souffrirai point. Ton indifférence, je la supporterai avec philosophie; mais prends bien garde d'exciter ma jalousie en t'amusant avec d'autres. Adieu!\_\_\_Comment, tu ne me permettras pas de t'embrasser? Bien, qu'il en soit ainsi: ton humeur sera peut être meilleure à notre prochaîne rencontre.

Jeanne, qui se trouvait par hasard dans le corridor et qui reconduisit le Major à la porte, ne remarqua rien de particulier sur ses traits souriants; mais elle fut bien étonnée quand, allant remettre à Antoinette un message de Madame d'Aulnay qui venait d'arriver, e.le aperçut l'extrême pâleur de la jeune fille.

—Dites à Madame d'Aulnay, Jeanne, que je suis trop malade pour descendre ce soir.

—Pauvre Mademoiselle Antoinette! dit l'excellente femme d'un air inquiet, vous paraissez être très-malade. Je vais vous apporter de suite une tasse de thé, et tantôt une tisane chaude qui vous fera dormir profondément durant toute la nuit.

-Je crains bien que votre tisane ne puis-

se faire cela, Jeanne.

En vérité, Mademoiselle, vous faites erreur; cette tisane est un remède merveilleux, surtout pendant la jeunesse, car, Dieu merci! à votre âge, vous ne pouvez avoir des pensées capables de chasser le sommeil de votre chevet.

Antoinette frissonna comme si un vent froid était venu la saisir, mais elle s'efforça de sourire avec bonté en congédiant la femme de

chambre.

—Mon âge l répéta-t-elle : oui, je suis jeune en années, mais vieille en chagrins.

Et elle pressa ses mains sur son front bru-

lant.

Quelques instants après, Jeanne vint lui apporter une légère collation, avec un billet de Madame d'Aulnay qui priait sa cousine de l'excuser pour une couple d'heures, attendû qu'elle tenait compagnie à un ami de M. d'Aulnay qui venait d'arriver de la campagne.

Le était tions

Qu sa pr qu'el certit à 808 vait dever quelle des n leave gent tout ce q forte le sor perdu cœur bles ce, ce être : le ne raiss ment la be Majo

femulate de te le ma

avait

un mesd'arrila jeune

ne, que soir. te! dit ous pas apportôt une rofondé

ne puis-

nites ermerveilar, Dieu voir des eil de vo-

ent froid força de cume de

je suis grins. ront brû

vint lui un billet ousine de attendû i de M. ampagne. Le temps passait lentement, et Antoinette était toujours immobile, en proie aux émotions et aux chagrins qui l'assiégenient.

Qui pourrait décrire ou rendre compte de sa profonde douleur? L'entière connaissance qu'elle avait de l'indignité de Sternfield; la certit de, qui avait donné un coup si violent à ses sentiments de femme, que son mari l'avait recherchée et gagnée-et son visage devenait brûlant lorsqu'elle se rappelait avec quelle facilité il en était venu à bout--pour des motifs d'intérêt sordide ; la pensée qu'elle avait trompé un père aussi bon aussi indulgent que le sien ; celle de sa propre faiblesse : tout cela la fesait souffrir horriblement. Mais ce qui lui communiquait une douleur plus forte peut-être que toutes les autres, c'était le souvenir du précieux trésor qu'elle avait perdu dans l'amour du Colonel Evelyn : ce cœur brave et sincère avec ses affections nobles et généreuses, cette puissante intelligence, cette nature d'élite en un mot qui aurait pa être à elle, à elle seule, et que maintenant elle ne pouvait plus posséder! Combien lui paraissait dès lors méprisable le naïf sentiment d'admiration qu'elle avait éprouvé pour la belle figure et les manières agréables du Major Sternfield, et que, dans sa vanité, elle avait qualifié du nom d'amour!

C'étaient de bien tristes pensées pour une femme qui, comme elle, faible et environnée de tentations, n'avait pour la garantir contre le mal qu'une petite étincelle de foi religieuse qui ne brûlait plus que faiblement dans son cœur. Elle se mit ensuite à songer à Madame d'Aulnay, à cette amie frivole et volage dont les conseils ne lui avaient jamais fait que du tort; à Sternfield dont la conduite semblait tendre à produire le malheur de sa femme, et enfin à sa propre faiblesse, à son propre cœur devenu tiède. Alors, du fond de son âme s'échappa ce cri qui vint frapper la solitude de sa chambre et qu'elle adressait à Celui dont l'oreille est toujours ouverte à la voix du repentir. "O mon Dieu! vous seul pouvez me sauver."

- Elle tomba à genoux, et avec un accent brise par les sanglots, elle demanda a Dieu,non pas superficiellement comme elle avait depuis quelque temps pris la triste habitude de prier, mais avec l'ardeur d'un appel passionné, la faveur de ne plus se rencontrer avec Cecil Evelyn, de faire disparaître l'amour qu'il avait pour elle; elle implora la grace d'avoir assez de force pour garder jusqu'à la mort, même contre la moindre pensée rebelle, la fidélité qu'elle avait jurée à Audley Sternfield. Dans la douceur de cette prière fervente, elle trouva assez de force pour demander l'esprit de soumission qu'une femme doit à son mari et qui lui ferait supporter patiemment toutes les épreuves que la dureté de Sternfield pourrait lui faire subir.

Elle était tout entière à cette prière quand la porte s'ouvrit doucement. Madame d'Aul-

naý entra.

-Comment es tu, ma chère ? dit-elle avec bonté pendant que la jeune fille se relevait. J'av tu p

plein M

jeun péne auto

pas qui je co pens flige j'ai

tout ghit cous tum qui pas je si te a l'éta

pron ma plus ou p

tu p

avai

J'avais espéré que tu dormais : pourquei n'entu pas encore couchée ?

nacée de Jeanne, répondit-elle avec un sourire,

plein destristesse. The appearance is action un

Madame d'Aulnay, qui aimait beaucoup sa jeune cousine, examina bien sa contenance pendant un moment; puis, passant ses bras autour de son cou, et l'attirant à elle :

Hélas! dit elle, cette tisane ne guérit pas les maux de l'âme. C'est ce Sternfield qui te rend aussi malheureuse: décidément je commence réellement à le détester. La pensée que tu es unie à lui pour la vie m'affige énormément, maintenant surtout que j'ai la secrète conviction que ce charmant misanthrope d'Evelya t'aime.

-Prête-moi un instant d'attention, s'écris tout-à-coup la jeune fille en prenant une dic gnité qui confondit pour un moment sa frivole cousine. Par tes conseils et tes sollicitations tu m'as fait faire une action terrible une action qui sera le malheur de toute ma vie. Je ne dis pas pela pour te faire des reproches, car, hélas! je suis encore plus coupable que toi; mais pour te rappeler que tu as contribué à amener l'état misérable où je suis. C'est te dire de t'arrêter, et de ne pas me faire descendre place avant dans le mal et dans les chagrins. «No prononces plus le nom du Colonel Evelyn en ma présence, et, par-dessus tout, ne me dis plus, à moi mariée, que je suis simée par lui ou par un autre, quel qu'il soit. De plus, quand tu parleras de Sternfield, si tu ne peux pas le

Dieu,—
le avait
abitude
pel pasncontrer
itre l'aplora lu
der juspensée
Audley

Mada-

t volage

fait que

te sem-

sa fem-

n propre

son ame

**solitude** 

à Celui

voix du

ivez me

rter paureté de e quand d'Aul-

prière

our de-

femme

lle avec relevait faire en termes d'amitié, emploies su moins ceux de la courtoisie, caril est mon mari. Oh! Lucille, si tu n'es pas capable d'alleger un peu le fardeau de ma croix, ne cherches pas au moins à le rendre plus pesant qu'il est

-- Tu es un ange, Antoinette I s'écria avec enthousiasme Madame d'Aulnay, touchée par ce qu'elle appelait le sublime héroïsme de Es cousine. Startis a 17 peut per a tubies.

Pour les vertus ordinaires d'une bonne femme de ménage, elle n'avait que très-peu de respect, elle ne les souffrait même que difficilement; mais pour tout ce qui touchait au merveilleux, elle avait une grande admiration and the state of the state

-Oui, mon enfant, continua-t-elle, tous tes nobles désirs, héroïques dans leur sublime abnégation, seront une loi pour moi. Et après tout, ajouta-t elle pensivement, il vaut peutêtre mieux que Sternfield Véprouve aussi impitoyablement qu'il le fait. Tu sais qu'un écrivain Français moderne a dit que dans le mariage, après l'amour la haine ; que toutes? les situations valent mieux que cette indifférence terriblement monotone dans laquelle vivent certains époux l'un vis-à-vis de l'autre, et sous l'influence de laquelle la vie devient une rivière couverte d'une glace épaisse sans une vague ou une brise légère qui vienne en briser la surface. Mieux vant l'éclat de la tempête, les ravages de l'ouragan....

-Même s'il répand autour de lui la désolation et la ruine? interrompit la pauvre jeune fille qui, malgré l'état où elle se trouvait, n entenda théorie t-elle vi du sole paix. J contre ! Da Da

se-moi tions no reine qui a p Traffy

mis marie

-110001

tristes big et denous ch am

· ·--, 9 4+1 THE DE 1111 -9 31 17 6G · 自 特別

1. 1303

es ill f

nna

Dh!

un

pas

hée

e de

ului.

em-

de

fici-

au:

ira-

474 1

tes

ime

près

eut-

ussi

u'un

sile.

utes

iffe-

ielle :

stre.

ient -

Bans

en :

CT 1.

é80-

HTTE

rou-

vait, ne put réprimer un léger sourire en entendant cette nouvelle et extraordinaire théorie de la vie conjugale. Non, non, ajoutat-elle vivement, si je ne puis jouir de l'éclat du soleil, laisse-moi au moins chercher la paix. Je n'ai pas assez de courage pour lutter contre l'orage ou la tempête.

Dans ce cas, ma chère Antoinette, laisse moi te dire que tu n'as pas les qualifications nécessaires pour faire une véritable héroïne...... Mais, voici Jeanne avec cette tisans qui a provoqué notre singulière conversation.

unadh adtaolair ann d'ion, gan muithe a t an taoigeacht ann an taoigeacht de taoigeacht

จำเหตุที่เสาย และ ที่<del>รากระ</del>ได้ทำหนองตรณ มากให ท่างสายเกิด สาย เกิด ที่ เกิด ค.ศ.

ការប្រទេស ជាមាន នៃប្រកាស សាស្រ្ត ឈើ និង និងជាការ ស្រាន់ សាស្រ្តាស់ សាស្រ្ត ការប្រកាសស្រ្តាស្ត្រាស្ត្រាស្ត្រាស្ត្រា ការប្រកាសស្រ្តាស់ សាស្រ្ត សាស្រ្តាស់ សាស្រ្តាស់ ការប្រកាសស្រ្តាស់

was a recognition of the second of the secon

terton i traft gode in l Marian o**smanos** e altra de como

the transfer of the second of the second of the second

(1) 11 m (1)

et a la ja

Antoinette trouva les deux jours suivants singulièrement tranquilles, après la terrible agitation par laquelle elle avait passé. M. Cazenu, l'ami de M. d'Aulnay dont nous avons déjà parlé, était un homme aimable et possédait cette suavité de manières et cette franche gaieté qui caractérisaient si bien nos pères. Patriote sincère, il déplorait les malheurs de son pays, et Antoinette éprouvait, en l'écoutant, une salutaire distraction à ses tristes pensées, car l'expression de ses regrets n'était pas accompagnée de ces violentes dénonciations que son père fesait ordinairement de leurs conquérants.

—Eh! bien, Mademoiselle Antoinette,—dit M. Cazeau, le troisième soir de son séjour chez M. d'Aulnay, au moment où, après une charmante conversation, chacun se préparait à se retirer dans sa chambre,—lorsque je verrai M. de Mirecourt, ce qui sera bientôt, je ne manquerai pas de lui dire combien les rapports qu'on lui a faits vous ont mal représentée ainsi que Madame d'Aulnay; on m'avait dit que vous étiez environnées d'un cercle d'habits rouges, plongées dans la vie fashionable la plus gaie, et tout-à fait inaccessibles au commun des mortels comme nous. Or, voilà trois grands jours que je passe ici, et je vous

ai vu d'aig d'aut vieux

en fer ficati Saint passe toutun m sera en per ter er me; tence

crois
répor
peu é
de di
que j
de M
trang
Anto
mieu:
pâle.

mand crain rait son b

La

ai vues constamment occupées à vos ouvrages d'aiguille ou par vos livres, et ne recherchant d'autres amusements que la conversation d'un

vieux ennuyeux comme moi.

-Yous oubliez, -interrompit M. d'Aulnay en fesant de la tête un mouvement très-significatif, -que nous sommes dans la Semaine-Sainte, et que ces jolies Dames, quoique aimant passablement ce monde-ci, n'ont pas encore tout-à-fait perdu l'espérance de parvenir à un meilleur. Venez nous voir quand le Carême sera passé, et alors vous me direz ce que vous en pensez. Quant à moi, je pourrais souhaiter en mon cœur que toute l'année fût le Carème ; volontiers j'en ferais le jeune et la pénitence pour avoir la paix e le calme.

--Ah! ma foi, Madame d'Aulnay, je ne crois pas mon ami, dit en riant M. Cazeau en réponse à une protestation badine quoiqu'un pen énergique de Lucille contre ce que venait de dire son mari. Je ne puis parler que de ce que j'ai vu, et je puis dire fran homent à M. de Mirecourt que j'ai été charmé de la vie tranquille qu'on mêne ici, que Mademoiselle Antoinette est tout ce qu'il peut désirer de mieux, quoiqu'elle soit encore un peu trop

pâle.

ante

rible

: M.

Vons

edait

nehe

ères.

rs de

istes

n'é-

non-

t de

te,---

éjour

une

arait

e je

ntôt,

les

epré-

m'a-

ercle

iona-

es au

voilà

vous

ecou-

-Ne dites rien de cela, s'il vous plait? demanda Madame d'Aulnay; car mon oncle, par crainte pour la santé de sa fille, la rappellerait chez lui, ce qui n'atteindrait nullement son but.

La visite de M. Cazeau produisit un si heureux résultat que, quelques jours après, Antoinette recevait une lette très-bienveill'inte de son père qui lui disait que puisqu'elle menait à la ville une vie si paisible, elle pouvait, si elle le désirait, y prolonger son séjour de deux ou trois autres semaines. Il sjoutait qu'il était sur le point de partir pour Québec où l'appelaient ses affaires, et qu'à son retour il arrêterait la prendre à Montréal pour la ramener.

—Ne trouves-tu pas singulier que Sternfield soit si longtemps sans venir? demanda un jour Madame d'Aulnay à sa cousine. Plus d'une semaine s'est écoulée depuis sa dernière visite; il n'a pas même fait d'apparition depuis que ce héros de roman, le Colonel E-

velyn, est venu.

Antoinette se contenta de soupirer, pendant que Madame d'Aulnay reprit, avec un bâillement qui défigura sa belle petite bouche:

—Il viendra certainement aujourd'hui: je l'espère du moins, car je suis d'une humeur massacrante, et je voudrais le voir, ne seraitce que pour me quereller avec lui. Bah! je suis fatiguée de cet ouvrage stupide.

Et, jetant sa broderie de côté, elle s'approcha de la fenêtre. Les remarques qu'elle se mit à faire sur le compte de ceux qui passaient n'étaient rien moins que flatteuses. Tout-à-

coup, elle s'écria brusquement :

Aussi vrai que je suis vivante, voici Sternfield qui se promène avec la jolie Eloïse Aubertin avec laquelle il s'est si désespérément amusé à ma dernière soirée. N'est-ce pas infâme?

La s soupir.

sans ve tres av punis p caracté

d'un ai

ne-toi a nera ce devoire

-Ja temps pas plu

—A voir, fo est un

-Corepenti

Esentir of franchete.

—Liu que de

d'Auln homme bouillor veines. La seule réponse d'Antoinette fut un long

soupir. And our pass that dissent your of, is care

eil-

el-

lle

on

Il

ur

on

Sal

rn-

da

us

on

E-

nt

il-

9:

je

ur it-

0-

88

30

ci

g.

Comment peux-tu souffrir cela? continua sa cousine avec indignation. Une semaine sans venir te voir, et passer sous nos fenêtres avec une jeune et jolie fille! Si tu ne le punis pas, tu es entièrement dépourvue de caractère.

-Qu'ai-je à faire ? demanda Antoinette

d'un air abattu.

—Ce que tu as à faire? Pourquoi ne pas user de représailles? Sors demain et promène-toi avec un aimable monsieur: cela ramènera ce mari réfractaire au sentiment de ses devoirs.

—Jamais, Lucille, jamais ! j'ai assez longtemps erré. Avec le secours du Ciel, je n'irai

pas plus loin. cobaid 39 --

Alors, la prochaine fois qu'il viendra te voir, fonds sur lui avec colère; dis lui qu'il est un tyran, un misérable sans cœur.

-Ce moyen provoquera difficilement son

repentir, répondit-elle tristement.

-Eh! bien, alors, si tu ne lui fais pas sentir sa faute n'importe comment, je te dis franchement que tu n'as ni orgueil, ni dignité.

-Lucille! il ne me reste plus à faire usage

que de patience et de douceur.

—Antoinette de Mirecourt! s'écria Madame d'Aulnay soudainement, tu n'aimes pas cet homme. Si tu l'aimais, sa conduite ferait bouillonner d'indignation ton sang dans tes veines.

Madame d'Aulnay continua rapidement :

Juste Ciel! cet état de choses est terrible, exceptionnel! Est-ce que tu appelles cela un mariage?

-- O'est un mariage que tu as fait toi-même, répondit amèrement la pauvre jeune mariée.

—Oui, j'en conviens, répondit Madame d'Aulany un peu déconcertée par cette réponse foudroyante. Mais, aussi, qui aurait pu s'imaginer que les choses prendraient cette tournure? qui aurait pu prévoir que ce beau et chevaleresque Audley deviendrait un pareil misérable?

—Je t'ai déjà dit, Lucille, que je ne veux pas qu'on lui applique de semblables épithè-

-C'est absurde!—et Madame d'Aulnay releva la tête avec indignation.—Je lui donnerai les épithètes qu'il mérite, au moins une fois, si tu m'obliges de me taire. Lui, mari! en vérité, c'est une singulière illustration de ce mot. Je te dis, ma pauvre petite cousine, que je vois clairement que tu ne l'aimes pas ; et je ne pense pas qu'il t'aime non plus, ou bien il agit comme s'il ne t'aimait pas, ce qui revient au même. Il ne te reste plus d'autra alternative que le divorce.

—Le divorce! répéta Antoinette; depais quand l'Eglise accorde t-elle le divorce? Le plus qu'elle ait fait, c'est d'avoir, dans des cas d'urgente nécessité, permis aux époux de se séparer; mais quand bien même ils demeureraient aux deux extrémités de la terre, ils gue jo me, q porter

cas ez

pas le une in pour i fait en tesse e cessé e mée ? folie.

de ce i tenait arrive sa com

vées q core sa pas cor obligée tions, t

-Ben friss trompe

pour p

seraient toujoure mari et femme. All la chaîne que je me suis, en insensée, forgée à moi-même, quelle que lourde qu'elle soit, je dois le porter jusqu'au bout.

ortie.

terri-

cela

ême,

riée.

ame

pon-

u a'i-

tour-

u et

areil

veux

ithè-

lnay

nne-

une

ari!

n de

sine.

as ;

. ou

qui

utra

epais

Le

des de

neu-

Mais ta position, pauvre enfant, est un cas extraordinaire. Nous pouvons en appeler au Pape, par l'entremise de notre Evêque.

- —A quoi cela servirait-il, puisqu'il n'en a pas le pouvoir? Qui suis-je pour prétendre à une impossibilité? Quelle faible excuse est-ce pour moi, que cette ridicule passion, qui m'a fait enfreindre les règles sacrées de la délieutesse et les saints préceptes du devoir filial, ait cessé aussi premptement qu'elle s'était formée? Non, il n'est que juste que j'expie ma folie.
- —Mais si Sternfield, de son côté, fatigué de ce mariage, demandait votre divorce, l'obtenait et se mariait à une autre—chose qui arrive assez souvent et qui est permise dans sa communion—que ferais-tu?
- Mes chaînes seraient aussi fortement rivées que jamais, et devant Dieu je serais encore sa femme; non-seulement je ne pourrais pas contracter un autre mariage, mais je serais obligée de lui être fidèle en pensées et en actions, tout comme s'il était pour moi le plus tendre des époux.

—Bon Dieu! c'est terrible! s'écria Lucille en frissonnant. Es-tu certaine de ne pas te tromper, Antoinette?

-Helas! j'ai trop bien étudié la question pour pouvoir faire erreur.

-Mais votre mariage a été célébré secrètement-n'ayant que moi pour témoin ; les bans n'ont pas été publiés, et tu es mineure.

-Helas! encore une fois, tout cela ne le rend que plus criminel, mais il ne me lie pas

moins.

—O Antoinette! combien peu j'ai prévu le triste dénouement de ce roman qui avait commence sous d'aussi brillants auspices. Cependant, tu as raison en prenant la décision que tu as adoptée, quelle que difficulté qu'elle puisse provoquer entre toi et Audley. Une de Mirecourt ne doit pas être l'esclave d'un mari qui a peur ou qui a honte de la reconnaître publiquement.

moiselle
de voir
que Ma
vaient d'
vient d'
— Ét

d'Aulna monter permissi tu retou field va et finira sible vil

M. de charman et débou cate par riante, que un mari Beauche mençait tâche de

M. d tournure

-Ma maintens and the state of the state of the same.

the second of the second of the second

W. St. Ac B . A Combany to .

crè-

les ure.

e le

u le

om-

pen-

que

'elle

Une

d'un

con-

-Il y a en haut une personne que Mademoiselle sera, j'en suis certaine, bien heureuse de voir ! s'empressa de dire Jeanne, un jour que Madame d'Aulnay et Antoinette arrivaient d'une promenade. M. de Mirecourt vient d'arriver à l'instant.

-Et maintenant, Antoinette—dit Madame d'Aulnay à sa cousine qui se dépêchait de monter l'escalier—tu dois tâcher d'obtenir la permission de prolonger ta promenade ici. Si tu retournes à Valmont avec ton père, Sternfield va nous donner une inquiétude mortelle, et finira par faire un esclandre dans ton paisible village.

M. de Mirecourt qui était d'une humeur charmante, reçut sa fille très-affectueusement, et débouta la question de son apparence délicate par la remarque, moitié sèche et moitié riante, qu'elle devait être heureuse d'avoir un mari tout choisi dans la personne de Louis Beauchesne, sans quoi, sa beauté qui commençait à s'étioler rendrait plus difficile la tâche de lui en trouver un.

M. d'Aulnay s'empressa de changer la tournure de la conversation, car il savait que ce sujet était très-désagréable à Antoinette.

-Mais dis donc, de Mirecourt, quel air a maintenant Québec? hasarda-t-il.

Quel air a Québec? répéta M. de Mirecourt dont l'expression devint grave à cette
question. Elle a l'air que doit avoir une ville
qui a été deux fois assiégée et bombardée:
tout n'y est que cendres et ruines. Ses environs où trois sanglantes batailles ont été livrées, le district entier lui-même qui a été
habité pendant deux années par les belligérants, tout porte les traces lugubres des combats et de la chute de notre pays.

--Y as-tu vu quelques-uns de nos anciens

mis?
—Non, ils ont tous quitté la ville après la capitulation de Montréal, et ils tâchent maintenant, comme beaucoup d'autres, d'occuper leur temps et de ré-édifier leurs fortunes renversées, en se dévouant eux-mêmes à leurs fermes et à leurs terres. Il s'écoulera du temps avant que Québec puisse, comme un Phénix, renaître de ses cendres.

-As-tu rencontré, en descendant, quelques-

unes de tes connaissances?

Aucune : je n'avais qu'un seul compagnon de voyage, un Anglais, comme j'en ai jugé de suite d'après son accent, quoiqu'il ait parlé au cocher en excellent français.

Et de quoi avez-vous parlé ensemble? demanda tout-à-coup Madame d'Aulgay dont

la curiosité venait d'être éveillée.

La conversation aurait été très courte, du moins en tant que j'y étais concerné,—car vous savez, ma belle Dame, que je n'ai aucun goût pour ces sortes de relations avec nos nouveaux maîtres—n'eût été une circonstan-

instan lente vent p d'ours d'Ante dents mon m némen quello que j'a tentati le grat il en a que je tion s'é dans m intellig libéral Qui so nombre situatio certain quoique conserv nant s lui, ave grand : nous so ment qu

renride

J'en ai

DOUG BY

ce accidentelle, ou, plutôt, pour être juste, un acte de courtoisie de sa part. Quelques instants après notre départ s'éleva une violente tempête de neige, accompagnée d'un vent perçant qui, malgré mon capot de pean d'ours et mes crémonnes de laine, ouvrage d'Antoinette, me saisit de part en part. Mes dents qui claquaient violemment trahirent common malaise à mon compagnon qui, instantanement, et avec une bienveillance pour laquello je lui fus d'autant plus reconnaissant que j'avais préalablement repoussé une de ses tentatives pour entrer en conversation, prit le grand manteau qui recouvrait ses genouxil en avait un autre sur lui-et insista pour que je m'en servis. Après cela la conversation s'établit, et je ne tardai pas à découvrir dans mon compagnon; non-seulement une haute intelligence, mais encore un homme juste et libéral, entièrement exempt de ces préjugés qui sont la règle de conduite d'un si grand nombre de sa race. Nous discutâmes sur la situation actuelle du pays avec une franchise certainement indiscrète de ma part : mais queique je purdis plusieurs fois patience, il conserva tonjours sa modération, en maintenant son opinion, quand je différais d'avec lui, avec une courteisie qui lui fait le plus grand honneur. Sur plusieurs points nous nous sommes accordés, et j'ai pu voir facile. ment qu'il avait, comme moi, une grande horrenride tout de qui ressemble à de l'oppression.

J'en ai eu une prauve indéniable une fois que

nous avions relaché à une auberge pour chan-

Mirecette ville rdée : envité lia été elligé-

nciens

rês la maincuper s renleurs ra du ie un

ques-

ompaen ai n'il ait

nble? dont

ourte, aucun g nos nstanger de chevaux et prendre quelque chose. Le nomme Thibault qui tennit autrefois cette auberge s'est embarqué pour la France l'année dernière, avec d'autres beaucoup plus illustres que duitet il a pour successeur un individu du nom de Barnwell, un des nouveaux débarqués qui sont venus dominer sur nous et sur nos fortunes détruites : Pendant que nous reprenions nos places oprès avoir mangé une bouchée, notre attention fut attirée par la voix de notre hôte élevée au diapason de la colère. Nous regardames derrière nous et nous l'aperçumes, arrêtant par la bride de son che val un pauvre habitant que la nécessité avait force d'arrêter à son établissement hospitalier. Le malheureux Jean-Baptiste protestait. énergiquement en français qu'il avait, payé deux fois la valeur de ce qu'il avait recui pendant que son adversaire avec des jurements et des blasphêmes, insistait pour qu'il donnât le prix demandé et qui était hors de raison. Enhardi par la terreur évidente du paysan et par l'encouragement tacite et l'indifférence des spectateurs, Barnwell serra plus font la bride du cheval et commença à frapper le pauvre animal à la tête de la manière la plus cruelle, et il menacait d'en faire autant au propriétaire du dit cheval s'il ne satisfesait pas son injuste réclamation. En une seconde, mon compagnon avait sauté à terre, saisi le brutal individu par le collet de son habity set avec le fouet qu'il lui arracha des mains, lui adminis tra deux ou trois bons coups. Votre nom, " s'écria Barnwell, donnez-moi votre nom, en "atter "in a "ici dit-il d lui l'au crainti

Madan nous le — Il me vou

nombre peut tr ble que tant de le, ma donner brave

Pau une no s'était pour te

demand —III me fas plus fa mais fa

-Co voyage

après n ça à to "attendant que je vous fasse traduire devant un magistrat."—"Le Colonel Evelyn, du "ieme Régiment de Sa Majesté, " répondit-il dédaigneusement en repoussant loin de lui l'aubergiste qui était devenu tout-à-coup craintif et honteux.

—Le Colonel Evelyn! repéta vivement

nous le connaissons très-bien.

Le

e au-

nnée

stres

la du

qués

nos

bou-

VOIX

olère. '' ka-

che

pita-

estait

payé

recu;

nents

onnât

aison.

an et

rence

rt la

er le

Dius.

at au

it pas

, mon

rutal:

minis

nom,

m,eng

Il est à espérer que ce soit le cas; comme vous avez des relations avec un très grand nombre de ses compagnons contre lesquels on peut trouver à redire, il serait trop déplorable que vous n'en connussiez pas un qui fait tant d'honneur à sa profession. Sur ma parolle, ma petite Antoinette, j'aurais pu te pardonner si tu t'étais attiré les hommages de cebrave Anglais.

Pauvre Antoinette ! elle venait de recevoir une nouvelle preuve du cœur précieux qu'elle s'était sans doute acquis, mais qui devait être

pour tenjours au dessus de ses désirs. empisur

Et comment as-tu trouvé les chemins 3

demanda Mad'Aulnayah besan kasa sajar ad

—Il est temps que quelqu'un d'entre vous me fasse cette question. Mon voyage a été plus fatigant qu'ancun de ceux que j'ai jamais faite, et vous savez que j'ai voyage bien souvent sur la neige et sur la glace.

-Comment cela ? Racontez-nous votre voyage! dirent simultanement ses auditeurs

Eh ! bien, je vous disais donc que peu parès notré départ, une neige épaisse commença à tomber, et comme il en était arrivé une

grandé quantité la nuit précédente, vous pouvez conclure que les chemins étaient loin d'être beaux. Bientôt elle temba à gres flocons, et pendant que nous discutions, mon compagnon et moi, sur le Canada, sos malheurs et sa destinée, la neige changeait complètement l'aspect des choses comme ei la baguette d'une fée s'en était mêlé. Les palissades, les murs de pierre disparaissaient entièrement, et les arbres fruitiers semblaient être de simples arbrisseaux. Heurousement pour neus, aucun être humain ni aucun animal n'étaient sur le chemin, car il n'y aurait eu rien de plus fâcheux pour nous qu'une rencontre qui, en nous obligeant de dévier un peu de la route tracée, nous aurait forces de faire le plongeon dans les profondeurs de la neige qui s'était amoncelée de chaque côté de l'étroit sentier. Si nous avions eu plus de prudence, nous serions restés à l'auberge de Thibault ; mais j'avais hâte d'arriver, et mon compagnon aussi. Après quelques minutes de repos, nous nous remimes donc en route. Bientôt le froid devint intense. La neige avait cessé de tomber, mais le brillant soleil qui lui succéda fut impuissant à nous donner de la chaleur ou du comfort. Le vent poussait la neige, nous la lançait en pleine figure, de serte que nous étions aveuglés et suffoqués. A dire le vrai, nous allions aussi lentement qu'on va à un enterrement. monceaux énormes se trouvaient sur notre chemin, et souvent, très-sonvent, nous fames obligés de recourir aux pelles de bois que notre conducteur, dans la prévisien sans doute

d'une le fond

brave,
ne se i
fallait
servail
de tes
re de s

membraient ques mins la démen bancs vent. berge clittéral

da Made — To une co qu'il do les rigule vieu dant ta de plus tré aut contre

\_\_E

d'une semilable éventualité, avait mises dans le fond de la voiture.

—Et comment le Colonel Evelyn s'est-il conduit, mon oncle?

Comme devait se conduire un homme brave, un vrai soldat. Il ne murmurait pas ni ne se plaignait, mais travaillait, et quand il fallait mettre les pelles en réquisition, il se servait de la sienne avec autant d'adresse qu'un de tes héros parfumés, belle nièce, peut le fair re de sa canne à pomme d'ivoire.

Mais, cher papa, vous aven du souffrir horriblement ! s'écria Antoinette.

membres, chaque veine de mon corps reservairent, et ma respiration était courte, quelques fois même douloureuse. Et les chemins!\_\_\_Oh! que nos pauvres chevaux se démenaient et se débattaient dans les grands bancs de neige que nous rencontrions si souvent. Quand nous arrivâmes à la petite auberge où nous devions passer la nuit, j'étais littéralement épuisé.

--Et votre compagnon de voyage ? deman-

da Madame d'Aulnay.

pou-

être

pen-

m et

inée,

des

était

ispa-

tiers.

Heu-

in ni

ar il

nous

e dé-

t for-

ofon-

ée. de

nous

res-

hâte

près

nimes

ense.

bril-

mt à

Lo

uglés

211881

Des

notre

ames

16 no-

doute

—Tout ce que j'ai à en dire, c'est qu'il a une constitution de fer, car si peu habitué qu'il doit être à notre climat, il en supporte les rigueurs plus énergiquement encore que le vieux Dussault qui a conduit la malle pendant tant d'hivers par tous les temps. Il est, de plus, excessivement dévoué, et il m'a montré autant d'empressement que si j'avais eu contre lui des réclamations légales....Mais

rons pas de sitôt, le Colonel Evelyn et moi, le voyage que nous venons de faire.

Ce récit fut suivi de suppositions et de commentaires, puis on se sépara pour la nuit, chacup étant de très-bonne humeur.

M. de Mirecourt, cedant aux sollicitations qui lui furent faites, consentit à rester quelques jours encore, au lieu de partir le lendemain matin avec Antoinette, comme il en avait d'abord manifesté l'intention. Son séjour chez son parent fut très-agréable, et en voyant par lui même la vie régulière que menaient les Dames de la maison, tout en partageant leurs amusements innocents, il commença à croire que les rapports qu'on lui avait faits avaient en effet été grandement exagérés, et qu'il ne pouvait y avoir un simmense inconvénient de ceder à la demande de Madame d'Aulnay, de laissere Antoinette avec elle pjusqu'au retour! durprintemps. . . sometimes some Destite in me bergerig nous devices paracras nuit, j'étais

continue tentro de consequencia esta en el consequencia de con

i oral regent for its

Le C qu'il n' peu de ce temp donner fut dejà pension motif pe le senl ce soirguère s Oui,

· [: . " ." ."

Fortig 11

1.4 : 71

unisson le Color qui lui quelles seul bu qui, de a sible po tant la avait di lité, et d bientôt

Pend respects contre de dans d'elle et dure, Place a state of viet in a read, and a see

dame Phylogy, on divortistic to the

m-:

uit,

ons

el-

de-

vait

hez

par

les:

urs

oire:

ent

110

de

. de

tour

1,000

The in

\* 64 ;

11 . 31

1 6 2 12.

\* \*;

Le Carême passé, Madame d'Aulnay crus qu'il n'était que juste de se dédommager un peu de la réclusion où elle avait vécu pendant ce temps de pénitence; elle résolut donc de donner une petite fête à ses amis, quoiqu'on fût déjà dans le mois de mars. La récente suspension de la gaieté semblait être un nouveau motif pour la reprise des plaisirs; et peut-être lè seul cœur triste chez Madame d'Aulnay, ce soir-là, ne fut-il pas celui d'Antoinette, naguère si heureuse.

Oui, il y en avait un autre quelque peu en unisson avec le sient plus d'une fois, en effet, le Colonel Evelyn blama secrètement sa folie qui lui fesait rechercher des fêtes pour les quelles il avait si peu de goût, et cela dans le seul but de tâcher de rencontrer Antoinette qui, de son côté, semblait faire si bien son possible pour l'éviter. Son cœur entretenait pour tant la vague espérance que l'obstacle qu'elle avait dit insurmontable ne l'était pas en réalité, et que quelque bonne fortune applanirait bientôt les difficultés entr'eux.

Pendant la première partie de la soirée, il respecta son désir évident d'éviter toute rencontre avec lui; mais durant un intermède de danse, l'ayant aperçue seule, il s'approcha d'elle et lia conversation sur un sujet général.

iesté

les r

field

BOUS

Geor

men

elle i

gran

OLSI

men

notte

hum

serl

nare

il ne

sa d

la F

qu'i

vers

dans

plen

nair

préf

tern

mie

licit

chai

fore

que

se c

Quoiqu'il cherchat à l'intéresser et à l'amuser, il eut assez de tact pour éviter tout ce qui aurait pu paraître approcher d'un sujet plus particulier. Et ce fut bien heureux, car Madame d'Aulnay, en désespoir de n'avoir rien à dire, l'interpella, et vint le trouver, avec son étourderie ordinaire, pour lui demander ce qu'il venait de dire à Mademoiselle de Miracourt.

répétais à Mademoiselle la remarque que fit Sa Majesté George III à Madame de Lény lorsque cette Dame fut récemment présentée, avec son mari, à la Cour d'Angleterre.

Oh! la belle Louise de Broueges! réplique Lucille avec beaucoup d'intérêt. Eh! bien, qu'a dit le roi? que pensa-t-il d'elle?

voyant il se mit à dire dans un profond entheusiame, en fesant allusion à la récente acquisition du Canada, " que si toutes les Dames "Canadiennes lui ressemblaient, il avait rai"son d'être fier de sa belle conquête." (")

Alors la mission de M. de Léry et de ses compagnons doit avoir plus de chances de succès, remarqua Madame d'Aulnay.

Et quelle est cette mission ? demanda une

parsonne de la compagnie.

—Ils sont alles faire valoir nos intérêts et présenter l'axpression de nos hommages à notre nouveau monarque.

<sup>(\*)</sup> Garneau.

jesté qui a présenté ses homm ges au lieu de les recevoir, et ce avec raison,—s'écria Sternfield qui venait de se joindre au groupe.

Je suppose que nous allons être écrasées

'amu.

ce qui

t plus

r Ma-

rien à

c son

er : ce

Mire

l. Je ue fit

Leny

entée,

1 re

Eh !

le ?

en la

nthou-

acqui-Dames

it rai-

. 37 (\*)

et de

la une

ets et

à no-

4.11.7.1

sous les compliments, maintenant que le roi Georges a donné l'exemple, répliqua froidement Madame d'Aulnay en s'éloignant, car elle n'avait plus l'irrésistible Major en très-

grande faveur. Sternfield qui, jusque-là, s'était passablement amusé, n'eut pas plus tôt aperçu Antoinette avec le Colonel Evelyn, que sa bonne humeur disparut et qu'il commença à se creuser la tête pour trouver un moyen de les separer. Etant engage pour la danse suivante, il ne pouvait pas demander à Antoinette d'êtro sa danseuse, ce qui aurait été la méthode la plus sûre et la plus expéditive, en sorte qu'il fut souverainement vexé de les voir converser ensemble pendant la longue contredanse qui suivit. Sans écouter la remarque, pleine d'insinuation que lui fit sa jolie partenaire, qu'elle croyait la promenade infiniment, préférable à la danse, aussitôt le quadrille terminé, il la laissa sans cérémonie sur le premier siege venu, et s'avança vers Antoinette.

Mademoiselle de Mirecourt, puis-je sollieiter l'honneur de votre main pour la prochaine danse ? demanda-t-il avec une politesse forcée qu'Evelyn trouva plutôt impertinente que respectueuse.

Il eut fallu voir de quelles vives couleurs se couvrit le visage de la jeune femme, et quel air embarrassé et inquiet elle avait lorsqu'elle répondit craintivement qu'elle était engagée. Dans le trouble du moment, elle oublia de mentionner le nom de celui auquel elle avait promis sa main,—personnage, du reste, fort inoffensif,—et Sternfield, concluant que c'était le Colonel Evelyn, quoique celui-ei ne se livrât que rarement, jamais peut-être, aux plaisirs de la danse, lança à sa femme un re-

gard plein de colère, et s'éloigna.

Evelyn ne tarda pas à s'apercevoir que l'esprit d'Antoinette était occupé par des pensées entièrement étrangères au sujet de leur conversation, à la narration pourtant si pleine d'intérêt de son dernier voyage à Québec avec M. de Mirecourt. Ce fut donc presqu'un bonheur pour elle lorsque Madame d'Aulnay s'approcha, et, après avoir dit quelques mots insignifiants au Colonel Evelyn, passa à sa cousine une petite feuille de papier plié sur laquelle étaient écrits quelques mots au crayon et lui dit:

-Voici un memoire qui t'appartient, An-

toinette.

Celle-ci s'empara vivement du papier et le lut rapidement. Ce message était de Stern-

field et se lisait comme suit :

"Tu pousses ma patience à bout. Viens de suite me rencontrer dans le boudoir, en haut, car j'ai à te dire des choses que tu dois sa-voir sans délai. A ton péril refuses ma demande, si tu ôses le faire, mais tu regretteras d'avoir poussé trop loin un homme au désespoir.

"Ton mari, Audley Sternfield."

La t Sternfi gnature née Au meur à elle mi agitatie qua pa les caus il avait tion à de déc

menace

entre c cente ? rément dénéga tence d concerr ment d le. Eh surveillet la pa de cet

S'ap évidem mots in mité de et An danseu déclars rampli confusi 'el-

ga-

olia

elle

ste,

que

ne

XUA

re-

eup

en-

leur

eine

vec

oon-

nay

ots

a à

plié

au

An-

et le

ern-

aut,

eras

Ses-

La teneur de ce billet et l'impudence dont Sternfield fesait preuve en y mettant la signature qui s'y trouvait, convainquit l'infortunée Autoinette que son mari n'était pas d'humeur à patienter, et d'une main tremblante elle mit le petit message en morceaux. Son agitation était si visible, qu'Evelyn ne manqua pas de faire une foule de suppositions sur les causes qui pouvaient l'avoir provoquée, car il avait vu Sternfield remettre la note en question à Madame d'Aulnay qui avait fait mine de décliner la missive, mais qui, à force de menaces, avait fini par se la laisser imposer.

—Quelle liaison secrète peut-il donc exister entre ce beau vilain et cette jeune fille innocente? se demanda-t-il plusieurs fois. Assurément ce ne peut être l'amour, car à part la dénégation formelle qu'elle m'a faite de l'existence de ce sentiment, du moins en ce qui la concerne, sa contenance ne trahissait nullement de l'amour quand il s'est approché d'elle. Eh! bien, je vais exercer sur tout cela une surveillance active afin de lui rendre service et la protéger contre les dangereux artifices de cet homme.

S'apercevant que sa compagne cherchait évidemment à être seule, il lui dit quelques mots indifférents et se retira à l'autre extrémité du salon. Une autre danse commençait, et Antoinette exaspéra singulièrement le danseur auquel elle était engagée, en lui déclarant qu'elle était trop fatiguée pour remplir sa promesse. Profitant de la légère confusion qui ne manque jamais de régner

lorsque les danseurs se mettent en place, elle sortit de la chambre, esperant n'avoir pas eté vue, En peu de secondes elle fut en haut de l'escalier, et elle entra dans le boudoir où Sternfield l'attendait déjà, et qui, par contraste avec les autres appartements, n'était que faiblement éclaire.

-Tu as daigné faire diligence! dit-il avec

sarcasme en lui presentant un siege.

—Que me voulez-vous? demanda-t-elle en plaçant sa main sur son cœur comme pour en

arrêter les battements rapides. 31. 7201 /20

—Ne t'ai-je pas déjà avertie, dit-il,—et son front devenait plus sombre à mesure qu'il parlait,—ne t'ai-je pas déjà avertie que je m'occuperais peu de ta froideur, de ten indifférence, et même du dégoût que je pourrais lire sur ta figure; mais que je ne souffrirais pas de te voir, toi ma femme, t'amuser avec d'autres messieurs?

Toujours la même accusation injuste et sans fondement! Avec qui prétendez-vous que

je m'amusais tout à l'heure?

Avec ce dangereux hypocrite, le Colonel Evelyn. N'essaies pas de le nier l'continua-til impétueusement en poussant vivement le dossier de la chaise. Je vous ai surveilles de très près ; j'ai vu tes regards pleins de douceur, tes couleurs qui variaient sans cesse, ses yeux remplis d'une admiration et d'un amour qu'il ne prenait pas même la peine de déguiser. Malédiction sur lui! Crois-tu donc que je vais supporter tout cela avec soumission?

continue voulait régalité agitati se tien je ne comes pour de lais campa croyié pour vêtre la

reux,

An sur so

ainsi par si

froide ait tre la scie seigne

aměro avec

il en nières somb

Pourquoi me blamer et m'accuser ninel continuellement 1-Et, en disant cela, elle vouluit paraître calme, mais sa respiration ir régulière et oppressée disait éloquemment son agitation.-Si un monsieur vient me parler ou se tient près de moi, je ne puis pas l'envoyer, je no dois pas lui dire que je suis mariée, que mes pensées et mes sourires n'appartiennent qu'è vons. Puisqu'il en est ainsi, des demain je laisse cette maison, je vais m'enterrer à la campagne, et j'y resterai jusqu'à ce que vous oroyiez convenable de venir me reconnaître pour votre femme. Là, au moins, j'aurai peutêtre la paix.

. - Oui, pour y flirter avec ton premier amoureux, M. Louis Beauchesne! repondit-il d'un

air sombre.

olle

ete

t do

où

con-

tait

- 80n

qu'il

e je

ndif-

rrais

irais

avec

te et

que

lonel

ua-t-

it le

es do

dou-

esse,

d'un

eine

is-tu

avec

Antoinette pressa plus fort encore sa main

sur sa poitrine lorsqu'elle répondit :

-Audley, pensez-vous pouvoir me torturer ainsi sans que ma vie ou ma raison finisse

par succomber 2 er an De grace, pas de phrases brépondit-il froidement. J'ai peur que Madame d'Aulnay ait trouve en toi une clève trop habile dans la science qu'elle est si bien qualifiée à enseignerspan and All with the

Trop abattue pour pouvoir répliquer à cette amere raillerie, Antoinette se cacha le visage

avec ses mains. En ... - Ecoute-moi bien, Antoinette, continua-til en changeant tout-à coup de ton et de manières. Tu me trouves aussi sévère et aussi sombre parce que, de ton côté, tu ne m'as montré que peu d'amour et de sympathie. Dis-moi que tu oublies le passé, et, comme preuve de notre parfaite réconciliation, comme garantie de ma conduite à venir, laisse-moi embrasser ce front orgueilleux qui s'y est jusqu'ici opposé avec tant de dédain. Ne me refuses pas, car, je te le répète, il est dangereux de pousser si loin un homme désespéré.

N'ôsant pas, ou croyant qu'elle ne pouvait pas lui refuser cette petite concession, elle ne répondit pas. Interprêtant favorablement ce silence, il passa son bras autour d'elle, et embrassa plusieurs fois son front et sa soyeuse

chevelure.

Tout-à-coup une exclamation à la fois de saisissement et de douleur, brisa le silence qui s'était établi; et Antoinette, se dégageant brusquement des bras qui l'entouraient, aperçut le Colonel Evelyn qui, pâle comme la mort, se tenait sur le seuil de la chambre. Une seconde après, il s'était effacé; et comme Antoinette laissait tomber un regard de reproche sur son mari, elle vit sur la figure de celui-ci un sourire de triomphe moqueur qui avait remplacé la tendresse qui s'y était un instant reposée.

-Je crois, dit-il d'une voix railleuse, que le superbe Colonel Evelyn sera maintenant guéri de son amour par cette bonne leçon. Antoinette, tu pourras désormais flirter avec lui

tant que tu voudras.

Lentement elle se tourna vers son persécuteur, et d'une voix perçante, d'un ton pénétrant: Profans
pour n
Empêc
reconns
dégrade
des aut
jour où
femme
tion d'é
plus m
prières,
te. Je
vous m
ge, les
seront

fait tou

m'aime

—Ve
amer.
aime l'i
forçat a
est enc

-A

—Sil s'écriaplus ar —Fi

dédain, dre des les parc raient supplia que la ments s moi

de

ede

ORÉ

rait

ne

ce

-me

1180

de

ant

per-

ort.

80-

An-

che

de

irp

nn

que:

ant

pe-

-Audley Sternfield, dit-elle, vous m'avez fait tout le mal que vous pouviez me faire. Profanant le nom sacré de mari, vous n'avez été pour moi qu'un tyran barbare et sans cœur. Empêché, par de sordides motifs d'intérêt, de reconnaître notre mariage, vous avez voulu me dégrader à mes propres yeux et aux yeux des autres. Eh! bien, écoutez-moi : jusqu'au jour où vous viendrez me réclamer pour votre femme devant le monde, je prends la résolution d'éviter toute entrevue avec vous, sans plus m'occuper de vos menaces que de vos prières, car le désespoir m'a rendue indifférente. Je pars demain pour la campagne, et si vous m'y suivez pour me persécuter davantage, les portes de la maison de mon père vous seront fermées. iterwang at anab .comtrel

—Après cela, ôseras-tu encore dire que tu m'aimes ? demanda-t-il avec emportement.

—Vous aimer ! répéta-t elle avec un rire amer. Vous aimer ! oui, comme le criminel aime l'instrument de son châtiment, comme le forçat aime le compagnon de bagne auquel il est enchaîné pour la vie !

—Silence, ou je ne réponds plus de moi! s'écria-t-il avec une colère qu'il ne pouvait plus arrêter.

—Fi donc! Major Sternfield, dit-elle avec dédain, c'est maintenant à votre tour de prendre des airs de théâtre. Il y a une demi-heure, les paroles que vous venez de proférer m'auraient fait trembler et prendre une attitude suppliante devant vous ; mais je vous déclare que la crainte, l'espérance et tous les sentiments sont maintenant étouffés dans moncœur.

Sternfield la regarda d'un œil terrible. Elle était là devant lui, calme, fière, ravissante dans sa gracieuse toilette de bal, délicate dans sa beauté d'enfant; mais son front portait l'expression d'une fermeté inébranlable qu'il ne lui avait pas encore connue et qui lui disait qu'elle mettrait rigoureusement à exécution les résolutions qu'elle venait de formuler. A vec une angoisse pleine de colère il reconnut en lui-même que son inconcevable violence lui avait aliéné, peut-être pour toujours, l'amour de cette incomparable jeune fille autoria en ;

-Qu'il en soit comme tu le désires, Antoinette, s'écria-t-il. Tu as voulu amener dette querelle entre nous, c'est bien ; mais rappelle-toi que, dans la prospérité comme dans l'infortune, dans la pauvreté comme dans l'aisance, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare, tu est à moi et uniquement à moi!

Malgré son calme et son stoïcisme, elle ne put s'empêcher de tressaillir en entendant ces sinistres paroles. Mais, recouvrant presqu'aussitôt son sang-froid, elle répondit :

-Oh! ne oraignez rien, je ne puis jamais l'oublier \_\_\_ Excusez moi, mais je dois retourner dans la salle de danse et m'y amuser autant? que peut me le permettre l'état de mon esprit.

Ceux qui avaient remarqué la longue absence d'Antoinette et de Sternfield et qui les virent arriver l'un après l'autre dans le salon, jugèrent en eux mêmes que décidément ils venaient de se faire l'amour, car rien, dans leurs manières, ne laissait soupçonner la singulière e nette l'état c dejà; vant s dames qui lui ments

" + , t' . "

Ule

nte

ans

tait

li u

sait

tion:

ntoidette ppeldans dans santu es

le ne at ces pres : mais stour- at ant sprit. e ab- ui les salon, ent ils dans singu-

lière entrevue qu'ils venaient d'avoir. Antoinette était pâle et tranquille, mais c'était là l'état où elle se trouvait dépuis quelques jours déjà; Sternfield, de son côté, voltigeait, suivant son habitude, de jolies dames à jolies dames, leur adressant à toutes des paroles qui lui attiraient des sourires et des remerciements.

K2

Ce qu'Antoinette dût souffrir pendant les heures longues et ennuyeuses de la soirée, aucune parole ne saurait l'exprimer. Forcée de parler et de sourire quand son cœur était presque à l'agonie, obligée surtout de mettre ses sentiments à l'abri des regards curieux et scrutateurs, il y eut des moments où elle crut qu'elle allait succomber et laisser tomber le masque.

Quant à Sternfield, qui triomphait dans le complot qu'il avait monté de la compromettre aux yeux du Colonel Evelyn,—complot exécuté au moment où son œil exercé avait vu s'approcher son officier commandant,—il n'avait pas besoin de grands efforts pour se tenir maître de lui-même. Déterminé à blesser au vif et à faire scuffrir sa femme, il porta toutes ses attentions à la jeune demoiselle qu'il avait récemment fait monter dans sa voiture, si bien que l'indignation de Madame d'Aulnay fut grandement excitée.

Regardant tout autour d'elle pour chercher Antoinette, elle l'aperçut assise près d'un guéridon, en frais d'examiner quelques gravures qui s'y trouvaient. Résolue de punir Sternfield, elle appela d'un signe le Colonel Evelyn, et, lui donnant un rouleau de papier, elle lui dit:

—Allez, je vous prie, montrer ces nouvelles gravures à Mademoiselle de Mirecourt, et te ce

voulu voyan Mada versa Ce fu

voque d'exci image

Antoide model mode

elle,

brass

pas d eu p trem examinez-les ensemble. Vous me direz ensui-

te ce que vous en pensez.

Evelyn hésita un moment, comme s'il eut voulu décliner cette commission; mais, en voyant le regard d'étonnement que lui lança Madame d'Aulnay, il prit les gravures, traversa la chambre et alla trouver Antoinette. Ce fut brusquement et froidement qu'il l'aborda:

--Mademoiselle, dit-il, plutôt que de provoquer les questions de Madame d'Aulnay et d'exciter ses soupçons, je vous apporte ces images qu'elle m'a chargé de vous remettre.

—Oh! Colonel Evelyn! balbutia la pauvre Antoinette, quelle opinion devez-vous avoir

de moi!

.

les

éz.

cée

ait

tre

RUE

elle

ber

le

tre

xé.

VII

18-

nir

au

ou-

ı'il

re.

ul-

er

un

11-

n-

n,

it:

elet —Je vais vous la dire franchement, répordit-il avec une amertume qu'il s'efforça de déguiser. Mon premier amour m'avait appris à déteater votre sexe; vous, mon second amour, vous m'apprenez à le mépriser. Elle, quoiqu'infidèle à mon égard, a été au moins fidèle à celui qui m'avait supplanté; vous, il y a quelques semaines à peine, vous preniez le Ciel à témoin que vous n'aimiez pas Audley Sternfield, et il y a une heure je vous trouve dans les bras de ce même Sternfield qui vous embrassait au front et sur les lèvres!

-Pitié! soyez miséricordieux!-implora-t-

elle, les lèvres blêmes et tremblantes.

-Non, Antoinette de Mirecourt, je n'aurai pas de pitié pour vous, car vous n'en avez pas eu pour moi. Sternfield ou d'autres de sa trempe pourraient vous pardonner, car leur amour passe aussi facilement qu'il vient : moi, je ne le puis pas. Ah! jeune fille, vous m'avez fait beaucoup de mal; vous avez détruit le reste de confiance que j'avals dans la foi et la bonté de la femme, vous avez tari en mon cœur les sources de sympathies qui s'y trouvaient, vous avez changé en une affreuse misanthropie le reste de ma triste vie.

-Oh! pardonnez-moi, Colonel Eyelyn,

pardonnez-moi!

Et la malheureuse enfant crut qu'en ce moment elle aurait volontiers fait le sacrifice de sa vie pour lui avoir épargné la moindre souffrance, la plus légère douleur.

Mais il continua impitoyablement :

— Plus profond est mon amour comparé avec celui des autres hommes, plus grand est mon ressentiment contre celle qui s'est moquée jusqu'au dédain de cet amour. Oh ! quel trésor d'affection n'ai je pas prodigué à une

idole qui en était indigne!

Evelyn, coupable dans le sens que vous supposez, je ne le suis pas en réalité. De grand cœur je donnerais dix années de cette misérable existence qui reste devant moi, pour que vous soyiez persuadé de mon innocence ; mais au moins j'ai la suprême consolation de savoir que si cette innocence ne peut pas être prouvée en ce monde, il y en a un autre, et un bien meilleur, où vous saurez la reconnettre.

Evelyn regarda pendant un instant ces yeux où brillait la franchise, ce joli front qui respirait la candeur; puis, détournant rapi-

dement les yeux :

qu'il r raître rez le aurez

pardor et sant était, des re

LN vez rui j'étais raftre rait la montre -inte entre e vaient rait êt l'attrit quelle rait er mon b ou de 1 même, moin il Oh ! r duplici Maint dans la entend plus n

plus ti

Jeune fille ! s'écria-t-il, demandez au Ciel qu'il reprenne ce don fatal qui vous fait paraître si naïve et si candide, car vous causerez le malheur d'autres hommes comme vous aurez causé le mien.

Et vous ne me direz pas un seul mot de pardon i demanda-t-elle en joignant ses mains et sans s'occuper, dans le désespoir où elle était, qu'on vit son agitation et qu'on en fit

des remarques.

nt :

ous

dé-

s la

euse

lyn,

ce

dre

est mo-

une

onel

sup-

and

que

nais

voir

an

ces

Cui

ap)

-Non. Vous m'avez vole, vous m'avez ruiné : je ne puis pas vous pardonner. Si j'étais sur mon lit de mort, à la veille de paraitre devant mon Créateur, ma réponse serait la même. Je vous ai trop aimé pour vous montrer maintenant de la pitié.... Mais, chut! -interrompit-il en interposant sa grande taillè entre elle et les autres personnes qui se trouvaient dans la chambre votre agitation pourrait être remarquée, et on ne saurait à quoi l'attribuer. Ciel! Mademoiselle de Mirecourt, quelle actrice accomplie vous faites! On pourrait croire vraiment que mon approbation ou mon blâme sont pour vous une affaire de vie ou de mort; je m'y laisserais prendre moimême, si ce n'était la scène dont j'ai été té moin il y a quelques instants dans le boudoir. Oh ! rien que cette preuve terrible de votre duplicité n'aurait jamais pu ouvrir mes yeux. Maintenant, adieu! Espérons que nos chemins dans la vie ne se rencontrent plus jamais. Vous entendrez peut-être dire que Cecil Evelyn est plus misanthrope que jamais, plus égoiste et plus tristement inaccessible à tout sentiment de bienveillance ou de société; mais vous, qui en connaîtrez la cause, vous n'aurez pas lieu de vous en étonner.

Il s'inclina, et quelques instants après il

laissait la maison.

Frappée au cœur, Antoinette était restée à la place où il l'avait laissée, et elle se demandait si jamais cœur de femme avait supporté autant de douleurs que le sien, quand Sternfield, qui avait dansé et flirté tout le temps dans une chambre adjacente, vint la trouver.

La regardant attentivement en face :

Antoinette! dit-il, tu parais triste et ma-

—Vous ne vous attendez pas, j'espère, à ce

que je sois gaie ou en bonne santé.

—Peut-être es-tu fâchée contre moi de ce que je me suis si bien amusé avec cette petite Eloïse aux jolis yeux noirs.

-Je ne l'ai pas même remarqué, répondit-

elle d'un air fatigué.

Sternfield se mordit les lèvres de dépit. Une aussi entière indifférence n'était pas précisément ce qu'il avait cherché ni désiré. Aussi, ce fut avec impatience qu'il reprit:

Peut-être es-tu mue à présent par des inquiétudes ou des intérêts plus puissants ?

Ah! je n'ai plus rien à espérer ni à

craindre.

—Dis-moi, es-tu sérieuse dans ton projet de retourner de suite à la campagne, cu bien n'estce qu'une simple menace ?

-Je pars demain.

bien re

dant qu

Antoin
—Je

dit-elle

—El nuit!re Je ne t

sence.

Il la avait as tenue | salcn.

ses feu couche ble et s tes les Antoine porte, e espéran cours ; fusé, et chaque doulour

Une tous le d'Aulns bre des nuit.

son cha

-Alors dois-je te dire adieu ce soir, ou bien revenir demain matin ?

—Comme vous voudrez. Je crois cependant qu'il serait préférable que vous me fassiez vos adieux ce soir.

-Tu es une épouse aimante et dévouée !

Antoinette.

-Je suis ce que vous m'avez faite, répon-

dit-elle avec calme et avec froideur.

—Eh! bien, puisque tu le désires, bonne nuit! répliqua-t-il brusquement et avec colère. Je ne t'infligerai plus le supplice de ma présence.

Il la laissa, et Antoinette, pensant qu'elle avait assez souffert et qu'elle s'était assez contenue pour ce soir-là, sortit doucement du

salca-mountaine orth siered ull ...

La petite chambre qu'elle habitait, avec ses feux pétillants, ses bougies de cire, sa couche d'aisance, avait une apparence agréable et semblait bien propre à reposer de toutes les fatigues; mais avec quel lourd chagrin Antoinette y entra! Après en avoir fermé la porte, elle se laissa tomber dans le fauteuil, espérant que les larmes viendraient à son secours; mais ce grand soulagement lui fut refusé, et elle se mit à repasser dans sa mémoire chaque détail pénible, chaque circonstance douloureuse qui pouvaient ajouter au poids de son chagrin.

Une heure s'écoula. Après le départ de tous les invités jusqu'au dernier, Madame d'Aulnay, selon son habitude, monta à la chambre de sa cousine pour lui souhaiter une bonne

nuit.

lieu

, qui

stée de-

supuand t le

t la

ma-

à ce le ce

etite ndit-

lépit.

des ts ? ni à

et de n'estAntoinette paraissait singuliërement malade, mais elle Ctait si calmo et si tranq ille que Madame d'Aulnay, en entrant, n'en eut pas la moindre inquiétude.

-Te couches-tu, ma chère? demanda-t-elle.

Tu devrais te mettre au lit de suité.

-Je dois tout d'abord te dire, Lucille, que je retourne à Valmont demain.

-Hein! et pourquoi? Aurais-tu par ha-

gard recu des lettres de rappel?

Non, mais j'ai décide de m'en retourner. +O'est incroyable. Mais, au moins, quel motif, quelle raison as-tu?

J'ai le cour triste et malade, Lucille, et

j'al besoin d'un repos absolu.

-Tu es malade, mon enfant ! j'ai lieu de le craindre ... Tu parais être malheureuse depuis quelque temps, et deux ou trois personnes l'ent remarqué ce soir. Ah! ma pauvre cousine! j'ai peur que tu sois bien misérable.

Et elle examinait la physionomie d'Antoinette qui portait en effet l'empreinte d'une

grande douleur.

-Oui, je suis bien malheureuse.

-Et je ne dois pas t'en demander la cause: je suppose que c'est en grando partie ce vilain Sternfield.

Je vais te le dire en un seul mot. Tu étais présente lorsque ces paroles sacrées ent été prononcées: " Que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni !" Comprende-tu maintenant, Lucille? Le triste passé ne peut pas être change, il est irrevocable!

-Helas! le regrettes-tu réellement à ce point? Je crois que tu dois me détester en

mame pour le

fais pa bien f maison

-(-++**D** pour [ aussi (

· January de to tu con semen

29-0 le lot d exemp des fu un di pour d

Ant et plei

-8 medor grins regret irrévo

tu as re, en campa empte tractio ---

sécuti ment ' même temps, quoique, à vrai dire, j'aie agi

iala-

·Ille

-elle.

que

r ha-

rner.

quel

de le

de-

nnes

cou-

ntoi-

d'une

ause :

o vi-

étais

été

mais

inte-

t pas

à 00

er en

le.

eut

—Ah! non, je ne te déteste pas, je ne te fais pas de reproches ; mais ce fut une époque bien fatale que celle où j'entrai dans cette maison agréable et hospitalière.

pour te mettre dans une situation d'esprit aussi désespérée.

de te donner d'autres détails, que caux que tu connais déjà; mais j'ai été bien doulourent sement éprouvée.

Oh l quantà cela ma chère enfant, d'est le lot de toutes les femmes mariées. Voici par exemple André qui se met quelques fais dans des fureurs extrêmes à propos de rien, pour un diner qu'on a retardé, et d'autres fois pour des pointes, des sarcasmes qu'il reçoit.

Antoinette sourit, mais d'un sourire étrange

Si, répondit-elle, Audley Sternfield ne me donnait pas de plus grandes causes de chagrins que M. d'Aulnay t'en a données, je ne regretterais pas autant que notre union soit irrévocable.

Mais, pour en revenir à la résolution que tu as prise récemment, que gagnerais tu chè re, en retournant à la monotonie de la vie de campagne plus tôt que tu aurais pu t'en exempter? Ici, au moins, tu as quelques attractions, quelques amusements.

Gomprends-tu parmi ces derniers les persecutions que Sternfield m'inflige journelles ment?

-Mais il te persecutera à Valmont ausei bien qu'ici. Tu te rappelles ce qu'il a voulu

faire pendant que tu y étais ?

--Oui, mais je suis devenue plus endurcie que j'étais alors, plus indifférente sur les conséquences que pourrait avoir une pareille escapade; je crois, d'ailleurs, que,dans son propre intérêt, il n'essaiera pas de trop m'éprouver.

—Comme de raison, Antoinette, si tu es décidée à partir, je n'ai plus rien à ajouter; mais, est-ce que tu n'es pas d'opinion qu'il vaudrait mieux braver la colère de ton père, quelle que terrible qu'elle serait d'abord, et lui faire connaître de suite votre mariage?

Cela ne conviendrait pas du tout au Major Sternfield! répondit Antoinette en fesant entendre un rire forcé qui fit tressaillir sa cousine. Il m'a déclaré qu'il " ne pouvait se donner le luxe d'une épouse sans dot, " après m'avoir fait engager sous serment de ne pas divulguer notre mariage jusqu'à ce qu'il m'en donne l'autorisation, ce qui sera probablement au dix-huitième anniversaire de ma naissance, alors que je dois entrer en possession de la fortune de ma pauvre mère.

—Il calcule avec autant de justesse que d'habileté! répliqua sarcastiquement Madame d'Aulnay; mais dis-moi, pauvre cousine, aimerais-tu que je dise tout à ton père moimème au lieu d'attendre le bon plaisir de ce mari temporiseur? Je m'occupe fort peu, quant à moi, de la promesse qu'il m'a fraudu-

leusement arrachée.

Antoinette frémit.

ger ave réclame qu'il m vre pèr

dame de cou de combie à jeter Que ne parer le cet être

—As laisse-m

Aprè des car quitta, i vre enfa un état

Le les souffrait tion, et

En pa n'était p d'aujour en pierre Place d'

<sup>(\*)</sup> L'ég temple en culte, fut l nons de le était érig divisait en

Oh! non, dit-elle; je commence à envisager avec terreur l'époque à laquelle il doit me réclamer. Laisse moi jouir, aussi longtemps qu'il me le permettra, de l'amour de mon pau-

vre père et de ma chère liberté.

—Antoinette, pardonnc-moi! s'écria Madame d'Aulnay en portant ses bras autour du cou de sa cousine et en fondant en larmes. Combien mes mauvais conseils ont contribué à jeter la misère sur ta jeune existence! Que ne donnerais-je pas, maintenant, pour réparer le mal que j'ai fait! Que je le déteste cet être infâme!

-Assez, Lucille, je suis malade, épuisée

laisse-moi prendre un peu de repos.

Après mille protestations larmoyantes et des caresses sans fin, Madame d'Aulnay la quitta, non pour la laisser reposer, car la pauvre enfant passa la nuit sans sommeil et dans un état pitoyable.

Le lendemain, malgré la maladie dont elle sonffrait, Antoinette persista dans sa résolu-

tion, et partit.

naai

nlu

rcie

on-

pro-

es

er :

u'il

Ma-

ant

80

Das

u'il

ba-

de

-800

auf

me ailoi-

eu.

du-

En passant devant l'église paroissiale, qui n'était pas alors le grand et massif édifice d'aujourd'hui, mais un vieux temple construit en pierre solide, situé presqu'au centre de la Place d'Armes (\*), elle ordonna au cocher

<sup>(\*)</sup> L'église en question, qui remplaçait le premier temple en bois dans lequel nos ancêtres célébraient le culte, fut bâtie en 1672, et occupait, comme nous vanons de le dire, une partie de la Place-d'Armes; elle était érigée en travers de la rue Notre-Dame qu'elle divisait en deux parties presque égales, obligeant ainsi

d'arrêter et mit pied à terre pour un mo-

SHII

CHO

D

toin

à lu

brus

sent

nelle

élèv

mais

nir (

ront

loin fait

avec

cher

lisai

COMB

elle

la vi

freq

de p

des

épou

M

Elle sortit du temple quelques minutes après, fortifiée par la communion intime qu'elle venait d'avoir avec son Créateur. Elle s'arrêtà à quelques pas de là et regarda avec mélancolie les nombreuses tombes qui l'environnaient; malgré le triste aspect du cimetière, encore recouvert, en quelques endroits, du blanc manteau de l'hiver, et offrant, ailleurs, l'apparence de l'approche du printemps, un souhait, ou platôt une prière s'échappa du fond de son âme : elle demanda ar Ciel que le paisible sommeil de la mort lui fût accordé avant la venue de l'époque redoutée où Sternfield devait la réclamer pour sa femme.

Comme elle remontait en voiture, elle apercut le Colonel Evelyn qui s'approchait; mais il passa près d'elle en lui faisant seulement un salut, respectueux il est vrai, mais plein de froideur. Plus loin, elle rencontra quelques-unes des personnes qu'elle avait souvent vues chez sa cousine et qui la saluèrent avec un respect réel, car elle était pour tous une favorite. Mais quand elle fut passée, ses amis ne manquèrent pas de faire des remarques sur l'altération de ses traits, se demandant avec étonnement si la beauté des Canadiennes se flétrissait aussi rapidement que la

sienne.

les passants à faire le demi-tour de l'édifice pour traverser d'un côté à l'autre de la rue. Le cimetière qui lui était contigu occupait l'espace où se trouve l'église paroissiale actuelle, ainsi que plusieurs autres parties de la Place-d'Armes.—Note de l'auteur.

un mo-

minutes
qu'elle
de s'arla avec
i l'enviu cimendroits,
nt, ailntemps,
appa du
l que le

le apert; mais
alement
is plein
ra quelsouvent
ent avec
ous une

remar-

deman-

Cana-

t que la

accordé

Stern-

pour tratière qui e l'église s parties lette cimeserate apathlaus, tant elles som blanent confr du derent. Cette penece in frappe surfeut un son qu'assiscèvec la jeune fille à une feattre cuverte, elles admiralent anemble les feux pomesers du voleil doucl una ecoutaient les notes en ves du plus doux

Dans la joie qui accueillit l'arrivée d'Antoinette à Valment, on ne songea nullement à lui demander la raison de ce retour aussibrusque qu'inattendu, et ce fut avec un vifsentiment de satisfaction qu'elle se retrouva dans la celuie atmosphère de la maison paternelle.

Madame Gérard s'aperçut bien que son élève était revenue désillusionnée et lassée, mais elle ne fit aucun effort direct pour obtenir des confidences et se contenta de l'environner de marques d'affection qu'Antoinette, loin d'éviter et de refuser, comme elle avait fait quelque temps auparavant, acceptait avec empressement et semblait presque rechercher.

La jeune fille fessit, en effet, tout ce que sen excellente gouvernante souhaitait : olle lisait, étudiait, travaillent et se promonait. Plus de réveries solitaires, plus d'après midi consacres à de mystérieuses correspondances; elle recevait encore, il est vrai, des lettres de la ville, mais ces lettres n'étaient pas aussi fréquentes, ni aussi longues que celles d'autrefois, et leur réception n'occasionnait plus de pleurs ni de maux de tête. Il y eut même des moments où la digne gouvernante fut épouvantée de cette soumission passive, de

cette obéissance apathique, tant elles semblaient tenir du désespoir. Cette pensée la frappa surtout un soir qu'assise avec la jeune fille à une fenêtre ouverte, elles admiraient ensemble les feux mourants du soleil couchant, et écoutaient les notes suaves du plus doux des chantres de nos bois, le rossignol.

Antoinette d'une voix mélancolique, maman

a dû mourir jeune, n'est-ce pas?

—Oui, mon enfant. Elle s'est mariée à dix-huit ans et est morte le vingtième anniversaire de sa naissance, en te laissant âgée d'un an.

- Et elle a succombé, n'est-il pas vrai,

à une affection de poitrine?

-Je crois que oui,-répondit en hésitant la gouvernante qui n'aimait pas la tournure

que prenait la conversation.

—A vingt ans! se dit à elle-même Antoinette: c'est trop long. Oh! Madame Gérard, priez Dieu pour que je ne vive pas jusqu'à ma dix-huitième année.

Madame Gérard tressaillit et examina

attentivement la figure de sa pupille.

Ce serait espérer trop tôt la couronne, dit-elle tranquillement. Dieu peut exiger que tu portes ta croix, quelle qu'elle soit, plus longtemps que cela.

Mais elle est si lourde ! soupira la jeune fille en se parlant plutôt à elle-même qu'à

son amie.

—Celui qui te l'a envoyée, te donnera la grace et la force de la porter.

toine dans

chrét sera ( ne ch sacré de,c'e seul.

que je dont l die, a m'est petite ne le permi je vou

-1

heure

sultat
foi et
de mo
briser
nellem
te mei
ché ce
soient
leurs
d'eux,
dans

Que Antoir

nière

—Mais Il ne me l'a pas envoyée! dit Antoinette avec une vive émotion : c'est moi qui, dans mon aveugle folie, l'ai cherchée et trouvée.

Porte-la néanmoins avec un courage chrétien, mon enfant, et ta récompense n'ensera que plus grande. Ah! Antoinette, je ne cherche pas à pénétrer tes secrets, ils sont sacrés pour moi; mais tout ce que je demande, c'est que tu ne mettes ton espoir qu'en Dieuseul.

—Vous parlez de secrets; ah! toute jeune que je sois, j'en ai un bien terrible, un secret dont le poids m'écrase, et j'ai été assez étourdie, assez insensée, pour jurer sur ce signe qui m'est doublement sacré—et elle montrait la petite croix d'or suspendue à son cou—que je ne le révêlerai jamais, à moins d'en avoir la permission. Sans cela, bonne et fidèle amie, je vous aurais tout dit avant aujourd'hui.

—Merci! merci! chère enfant. Que je suis heureuse de savoir que ton silence est le résultat de la nécessité et non d'un manque de foi et de confiance en ta vieille amie. Loin de moi la plus légère pensée de t'induire à briser la promesse que tu as faite aussi solennellement, mais pardonne-moi si je te dis de te mettre en garde contre ceux qui t'ont erraché cette promesse; quels que chers qu'ils se soient rendus à tes yeux, quelles que soient leurs bonnes et nobles qualités, méfies-toi d'eux, car ce n'est pas dans ton intérêt, mais dans le leur, qu'ils t'ont engagée d'une manière aussi formelle.

Quelques soirs après cette conversation, Antoinette, extraordinairement préoccupée.

ichant, s doux à-coup

s sem-

nsée la

s jeune

iraient

riée à annit âgée

maman

s vrai,

ésitant urnure

e Ane Géas jus-

tamina

er que , plus

i jeune ie qu'à

iera la

entrait dans le boudoir où elle avait l'habitude de se rencontrer avec Madame Gérard; mais celle ci u'y était pas. Elle apprit que sa gouvernante souffrait d'un violent mai de tête et qu'elle s'était retirée dans sa chambre. Elle alla l'y trouver; mais, s'apercevant que l'invalide avait besoin de repos et de tranquillité; elle dui souhaita une bonne nuit et retourna dans le boudoir.

Cette chambre était déserte; mais les rayons de la lune qui s'y déversaient en flots argentés, donnaient au plancher et aux meubles une beauté fantastique and mai luqui de lugar de la luqui de lugar de

Ayez-vons besoin de pougies, Mademoiselle 2 demanda une servante quirentrait pour fermer les fenêtres et tirer les rideaux

Non, je vais rester pendant quelque temps encore à la fenêtre. Est ce que François s'attend à ce que M. de Mirecourt soit de retour ce soir ?

Les chemins sont quelque peu mauvais par suite des dernières pluies, et c'est un voyage

de plus de trente milles.

La domestique se retira, et Antoinette s'assit près d'une fenêtre ouverte par laquelle le souffle embaumé des résédas et des mignionettes arrivait jusqu'à elle, et ajoutait un nouveau charme à la tranquille splendeur de cette belle nuit d'été. Bientôt les pensées de la jeune fille reprirent le caractère de tristesse qu'elles avaient lorsqu'elle se trouvait seule, et le douloureux souvenir du Colonel Evelyn, de Madame d'Aulnay, et, le plue amer de tous,

e tape of the following will be take to be taken the

rent soul son tron lui-

essa nue du v

per plor trav daid per cet cieu être élég l'av à V pas

dev don mai

son

rec rap Te celui de l'indigne Major Sternfield se réveillèrent dans son esprit. Tout-à-coup, elle fit un soubresaut de terreur : elle venait d'entendre son nom doucement prononcé, à ne pas s'y tromper, par la voix bien connue d'Audley lui même.

—Ce doit être une illusion, se dit-elle en essayant de se rassurer, car elle était devenue tremblante. Peut-être est-ce le murmure

du vent.

alneude

h: mais

que: 8a

de tête

reaElle

quillité

etourna

ais des

en Asts

x meu-

T wi . Mais

ademoi -

sit pour

to ships

quelque

e Fran-

urtasoit

noiselle.

ais par

vovage

1 11.0 00

tte s'as-

uelle le

mignio-

itait un

deur de

tristesse

it seule.

Evelyn,

de tous,

Ah! encore! Cette fois, ce n'était plus une jeu de son imagination; le mot " Antoinette " prononcé d'une voix claire et douce vint frapper son oreille. S'élançant à le fenêtre, elle plongea au-dehors son regard percant, et, à travers les branches des acacias qui s'étendaient jusqu'à la maison, elle apercut une personne à haute taille. Mais, assurément, cet individu caché par un manteau disgracieux et un grand chapeau rabattu ne pouvait être Audley Sternfield, ce-type du dandysme élégant. Cependant, le souvenir de ce dont il l'avait menacée, de venir sous un déguisement à Valmont, traversant son esprit, elle n'eut pas de doute sur l'identité du mystérieux netsonnage qu'elle apercevait à quelques pas devant elle. Se penchant donc en avant :

Oh! Audley, qu'est-ce qui vous amène donc ici! demanda-t-lle d'une voix mesurée

mais agitée.

—Ce qui m'amène ion est-ce là la seule réception que tu as à me faire? répondit-il rapidement et d'un ton où perçait-la colère. Te proposes-tu de sortir on de condescendre seulement à me parler du haut de cette fenê-

tre, comme si j'étais un laquais ?

Que le ciel m'éclaire! se dit-elle. Que faire? Si je le fais entrer et que mon père le trouve ici, dans ce travestissement, quelles fatales conséquences ne pourrait-il pas en résulter! et si je sors à la sourdine pour le rencontrer, je m'expose à être découverte, mal jugée, condamnée!

-As-tu décidé quelle bien-venue tu dois

m accorder 7 in 19 a

Et la voix, plus forte, moins prudente, indiquait clairement que la patience du Major cédait rapidement.

-Pas de bruit ! dit-elle ; je vais vous rejoin-

dre dans un instant. The estimant set mirrant

Pais, currant la porte vitrée qui donnait sur le baicon, elle se trouva aussitôt près de Sternfield. Se dégageant froidement de son embrassement, elle demanda encore une fois:

embrassement, elle demanda encore une fois :
—Audley, diter-moi ce qui vous amène ici.

Es-tu bien un être humain comme les autres, Antoinette, ou n'es-tu pas plutôt faite de marbre? répondit-il impétueusement. Après une longue et pénible séparation, tu me demandes à moi, ton fiancé, ton mari, ce qui m'amène ici!

Ovi, êtes-vous venu me reconnaître publiquement pour votre femme? continua-t-elle

d'un ton bref.

—Pas encore, pas à présent—et son accent trahissait quelque chose comme de l'embarras:—tu en sais la raison.

-Oh! je la connais, Major Sternfield, et sans doute vous trouvez que c'est une raison

etr apr gla d'a des clai pas fair m's

> con laq lui

ley m'é bor ne bie fer têt am nei san me

> soi an

ou

ex

fenê.

Que ère le uelles as en our le verte.

u dois

e, indi-Major

rejoin-

onnait rès de de con e fois : ène ici. me les et faite ement. ion, tu

re pua-t-elle

ari, ce

son ace l'em-

eld, et raison suffisante, un motif tout-puissant. Il peut en être ainsi; mais pour Dieu! ne me parlez plus, après cela, de votre amour: ce serait une sanglante ironie. Si, pour des considérations d'argent et de prudence, vous pouvez attendre des mois, des années peut-être, pour me réclamer pour votre femme, votre amour n'est pas si ardent que vous ne puissiez aussi me faire grâce de vos visites qui ne peuvent m'apporter autre chose que des contrariétés et de la peine reclame au la amou.

-Tu es sans pitié, Antoinette dit-il confondu par la manière ferme et franche avec laquelle sa jeune femme, naguère si timide,

lui parlait maintenant.

Prêtez-moi un moment d'attention, Audley. Vous m'avez enlevé presque tout ce qui m'était cher sur la terre: ma liberté, mon bonheur, l'approbation de ma conscience. Il ne me reste plus que ma réputation, mais ce bien, ni vos conseils, ni vos menaces ne me feront risquer de le compromettre par des têtes-à-têtes secrets avec vous. Si votre amour est si immense,—ici la voix d'Antoinette atteignit les dernières limites du sarcasme, —que vous ne puissiez vivre sans me voir de temps à autre, venez à la maison ouvertement, en votre qualité de gentilhomme, et non pas déguisé comme vous l'êtes ce soir.

—Oui, pour que ton père m'en chasse et amène ainsi une crise telle qu'une entière explication et la reconhaissance de notre mariage deviennent inévitables. Non, cela ne me

reus

pro

ains des

juse

les

ren

que

Te

m'e

der

tra

de

go

mı

pa

de

m

va pas autant qu'il te convient. Mais, laissemoi te féliciter sur ton tact : tu deviens véritablement diplomate, Antoinette.

Sans paraître remarquer la raillerie contenue dans ces dernières paroles, elle reprit:

—Avez-vous encore quelque chose à me dire? car il faut que je rentre dans la maison; j'attends mon père ce soir, peut-être même va-t-il arriver d'un moment à l'autre.

— Il n'y a pas de crainte à avoir sur ce point. Dans l'espèce d'auberge où je me suis arrêté hier soir, on m'a dit qu'il était absent et que probablement il ne reviendrait pas avant demain, en raison des mauvais chemins.

—Croyez-moi, vous faites erreur, il peut être ici ce soir. Dans tous les cas, nous nous sommes dit tout ce que nous avions à nous dire; je n'ai pas de phrases mielleuses à prononcer et si vous en avez pour moi, elles ne seraient que bien mal-venues. Ainsi---

—Ne crains-tu pas de faire un compte terrible pour un jour à venir ? interrompit-il d'une voix menaçante. Crois-tu donc que les outrages et le fier dédain d'Antoinette de Mirecourt ne pourront pas être rappelés, plus tard, à Madame Audley Sternfield?

Audley, pour croire que vous n'épargnerez pas plus votre femme que vous avez épargné votre fiancée; mais je ne pense pas que, dans aucun cas, vous puissiez me rendre plus malheureuse, plus misérable que je le suis maintenant.

Il sourit, mais d'un sourire amer et plein de signification, que la frêle jeune femme heulaissens véri-

e conteprit : e à me maison ; ême va-

me suis
me suis
absent
rait pas
chemins.
il peut
ous nous
s à nous
es à pro-

compterompit-il cque les te de Milés, plus

eu assez, nerez pas gné votre .ns aucun alheureuntenant. t plein de nme heureusement ne put voir, grâce aux acacias qui projetaient leur ombre sur son nari, car co sourire l'aurait poursuivie longtemps après.

Eh! bien,il est à espérer qu'il n'en sera pas ainsi; mais tu n'as qu'une bien petite idée des déboires de la vie, jeune fille: ta barque, jusqu'ici, n'a vogué que sur les eaux tranquiltes d'une mer calme; mais elle pourrait bien rencontrer des écueils et des tempêtes tels, que tu n'en as jamais rêvés de semblables... Te proposes tu de revenir à la ville prochainement?

Non, je n'irai pas tant que je pourrai m'en dispenser: j'y ai trop souffert durant ma dernière promenade. Ici je mène une vie aussi tranquille, aussi retirée, que vous puissiez le désirer: je sors rarement, ne reçois que peu de visites et suis presque toujours avec ma gouvernante. Croyez-moi, poer notre repos mutuel, il vaut mieux que vous me laissiez en paix: que cette visite, Audley, soit votre der-

nière.

-Elle devra l'être certainement, car la réception que tu viens de me faire n'est pas de nature à m'encourager à la renouveler; mais je ne fais aucune promesse imprudente, dans le cas où je serais tenté de manquer à ma parole.

—Silence! s'écria tout-à-coup Antoinette en pressant fortement le bras de son mari. Mon père est arrivé: n'entendez-vous pas les voix, le bruit?

Un moment après, des lumières brilllaient aux fenêtres du salon, et la voix de M. de Mirecourt qui appelait sa fille, se fesait en-

de ce côté-ci,—dit la jeune femme, saisie de terreur.

Vas en avant à sa rencontre, folle en-

fant: il ne soupconnera rien.

Doucement, avec hésitation, Antoinette s'avança dans les rayons de lumière que jetaît la lune; et si la confiance de M. de Mirecourt en sa fille n'eut pas été aussi illimitée, si seulement ses soupçons avaient été auparavant excités d'une manière ou d'une autre, il n'aurait pu manquer de remarquer la singularité de ses manières. Heureusement, cependant, il était dans une veine de bonne humeur; il la plaisanta sur son amour sentimental pour les rêves au clair de la lune, et demanda ensuite à voir Madame Gérard, ce qui fournit à Antoinette un sujet sur lequel selle pouvait parler sans trahir son trouble.

Sternfield resta dans sa cachette jusqu'à ce que le père et la fille fussent rentrés dans la maison. S'avançant alors plus près de la fenêtre qui était restée ouverte, mais se tenant toujours dans la pénombre des arbres :

après un moment. Comment se fait il que son père n'ait pas de soupçons? Elle n'est qu'une enfant après tout, et cependant comme elle a bien su me tenir en échec!—et sa figure s'assombrit à cette pensée.— Est-ce que je l'aime, oui ou non? Parfois, lorsque sa rare beauté, sa grâce merveilleuse se présentent à mon

espri adore faire cette avec carac près froide plaît. mais que, fois p gêne chaîr plus Je sı à sor en ju chose ment main

faire
Lichan
sur
usag
per
port
qu'a
vint
co q

enco

et, s

: il vient saisie de

sait en-

folle en-

toinette

ere que marquer esement, le bonne es rard, ce r lequel ouble.

jusqu'à és dans ès de la e tenant

se dit-il
que son
t qu'une
te elle a
ure s'ase l'aime,
beauté,
à mon

esprit, je la crois une créature digne d'être adorée; parfois encore, lorsque je la vois faire preuve de cette inexorable fermeté, de cette volonté de fer qui jure si étrangement avec sa douceur naturelle et avec l'amabilité caractéristique de son sexe, je me sens bien près de la haïr. Et cependant, il y a dans sa froideur même un charme capricieux qui me plaît, en songeant qu'un jour elle sera à moi; mais je ne puis m'aventurer à forcer cette époque, quand bien même mon amour serait dix fois plus ardent qu'il n'est. Mes pertes au jeu me gênent autant que notre mariage secret l'enchaîne, elle. Je crois vraîment que je l'aime plus maintenant que lorsque je l'ai épousée\_\_: Je suis curieux de voir si elle va s'aventurer à sortir encore ce soir ; je dois attendre pour en juger. Ah! j'ai maladroitement gâté les choses, en laissant s'éteindre aussi complètement l'amour qu'elle avait pour moi ; je dois maintenant tenter un autre moyen pour le faire revenir dans son cœur.

Les lumières passèrent bientôt dans la chambre principale: M. de Mirecourt était sur le point de procéder à ce que, selon les usages du temps, on appelait prendre un souper très-tard. Tout-à-coup, le bruit d'une porte que l'on ouvrait et refermait, suivi presqu'aussitôt par le léger frôlement d'une robe, vint frapper l'oreille de Sternfield. Oui, c'était ce qu'il attendait: Antoinette était revenue,

et, se penchant à la fenêtre :

--Andley, dit-elle rapidement, êtes vous



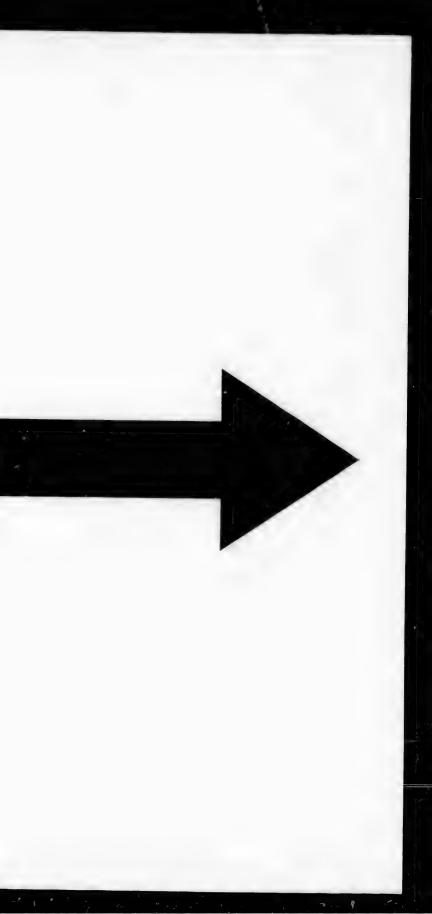

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE



Crois tu donc que j'aurais pu partir sans, un mot d'adieu de ta part i répondit-il avec douceur et même sur un ton de reproche.

doute vous partez demain, n'est-ce pas ?

Et la voix de la jeune femme disait clairement à quelle inquiétude elle était en proie.

-Oui; puisque tu parais le désirer aussi vivement

Gurer la crainte que j'ai qu'il se fasse une scène entre vous et mon père.

que tu es revenue à la campagne ? demands t-il avec une inquiétude réelle cette fois.

Non; cependant, je n'éprouve aucune souffrance, que de la faiblesse seulement.

Une crainte soudaine s'éleva dans l'esprit de Sternfield en se rappelant combien Antoinette était maintenant différente de la jeune fille rayonnante de santé qu'il avait rencontrée naguère dans les salons de Madame d'Aulnay. Que faire si la mort lui enlevait sa francée avante le temps où il se proposait de la réclamer pour sa femme ! Il avait entendu direnque la mère d'Antoinette était morte bien jeune de consomption et que sa fille lui ressemblait beaucoup dans sa délicate beauté, mais il n'avait accordé, dans le temps, qu'une bien faible attention à cette rumeur qui lui revint en ce moment avec une nouvelle force à l'esprit ; il prit en lui-même la ferme détermination de lui épargner les scènes orageuses, les horribles persécutions dont il l'avait abreuvée lièr né rés

Value of the soyi

mai va lèvi

mot

ra-t ordi l'av rai que

balden de r

le s rem man qui ir sans, l avec;

Sans

proie.

z vous

depnia nanda: s.

ueune

esprit Antoijeune enconadame ait sa ait de atendu

tendu morte lle: lui eauté, lu'une

ui lui orcoà déterouses, breuvée jusque-là et qui, pensa-t-il, avaient singulièrement affecté la santé de son corps et ruiné son bonheur. Sous l'empire de cette tardive résolution:

—Comme je sais, dit-il, que ma présence à Valmont est pour toi un sujet d'inquiétude, je vais partir dès la pointe du jour. Je ne chercherai pas à te revoir, de crainte que nous soyions découverts. Ainsi, je vais te faire de suite mes adieux.

Elle se pencha davantage et étendit sa main qui était brûlante : le militaire éprouva comme un remords quand il y appuya ses lèvres.

—Si tu désires me voir, dit-il, écris moi un mot. Jusque-là, je ne viendrai plus te troubler.

— Que Dieu vous hénisse, Audley !—soupira-t-elle en balbutiant, car la douceur extra-ordinaire dont son mari venait de faire preuve l'avait singulièrement touchée. —Je vous écrirai souvent, et je vais vivre amssi tranquille que vous puissiez le désirer.

En un moment, il avait sauté sur le petit balcon, et était aux côtés d'Antoinette. Un embrassement ardent, passionné, et il partit aussi rapidement, aussi silencieusement qu'il était venu.

Quelques minutes après, Antoinette était de retour dans la salle à dîner pour surveiller le service de la table; et M. de Mirecourt, remarquant le vif incarnat de ses traits, demandait en riant: "Où elle avait volé le fard qui recouvrait-son visage?"

## XXIX.

L'ete avait fait place à l'automne, non pas à l'automne des autres pays avec son ciel de plomb et ses feuillages fletris, mais à notre glorieux automne canadien avec son atmosphère d'or, ses bois magnifiques et ses splendides forêts.

Avez-vous jamais remarque, lecteurs, combien est merveilleux le changement qu'opère dans notre nature la première gelée sérieuse de l'automne? La veille, vous vous êtes couches après avoir jeté un regard d'adieu sur les vertes collines et les bois d'emeraude ; à votre reveil, vous trouvez la terre et le désert recouverts d'une couleur nouvelle. Ici, le riche incarnat de l'érable brûlé par le sc 1 con-traste avec le jaune pâle et délicat du bouleau; la, les feuilles tremblantes et argentées du peuplier avec le safran du grand sycomore; plus loin, les baies cramoisies du chêne et les vignes somptueusement teintes qui ont un éclat encore plus vif sur le fond sombre des sapine et des tamarets. Ah! si jamais la beauté semble sourire délicieusement avant de se faner pour toujours, c'est bien dans le feuillage de nos forêts d'automne.

Antoinette était assise à sa fenétre, contemplant avec mélancolie la scène magnifique qui se déroulait devant elle. Des coussins verre reuse qu'el dame

> Bour Unaise ques

tu as de p ici es l'éta une

pour mais tout

tu p dans rest just dési sans

et h

amonceles sur sa chaise, une petite fiole et un verre placés à cô é d'elle, et surtout la douloureuse délicatesse de son apparence, disaient qu'elle était invalide. Près d'elle était Madame Gérard qui demanda tout-à-coup :

-Veux-tu savoir ce que le Docteur Le

Bourdais a dit, chère enfant?

Une ombre de sourire et une légère inclinaison de tête furent la seule réponse à cette 

pas

el de

notre mos-

plen-

com-

père

ieuse

cou-

ir les

votre

ecou-

riche

con-

bou-

rtées

ore:

t les

des

is la

vant

is le

con-

ique

sins

-Eh! bien, il a déclare que tes poumons sont parfaitement sains, et que tout ce dont tu as besoin, c'est de la distraction et d'un peu de plaisir. Il trouve que la vie que ta mènes ici est trop monotone et trop tranquille pour l'état actuel de ta santé, et il recommande une promenade immédiate à la ville.

-En ville! répéta Antoinette d'un air consterné: ah ! c'est bien le pire conseil qu'il pouvait donner. Non, je ne laisserai pas cette maison: ici, au moins, j'ai le repos et la paix, tout ce que je puis désirer ou espérer sur la

terre: S viove's subgger

Ma bien chère Antoinette, il faut que tu partes, puisque cela a été jugé nécessaire dans l'intéret de ta santé. D'ailleurs, tu ne resteras à Montréal que quelques semaines, juste assez de temps pour satisfaire les désirs du Dr. Le Bourdais et l'inquiétude sans cesse croissante de ton père.

Trop docile ou trop faible pour résister longtemps, la jeune femme eut bientôt cédé, et huit jours après, elle était assise dans le salon de Madame d'Aulnay et subissait, comme une enfant obéissante, les félicitations et les crresses de sa consine qui se réjouissait cordialement de son arrivée.

-Quel bonheur de t'avoir encore avec nous, chère Antoinette, dit-elle. Je suis déterminée

à ce que tu t'amuses bien.

— Nos idées de plaisir sont maintenant bien différentes, Lucille, et tu ne dois pas oublier qu'étant en convalescence, j'ai besoin de repos et je dois me concher de bonne heure.

Non pas, enfant. Tu as pris l'habitude d'une tristesse mortelle dans ten sombre Manoir, il te faut maintenant un peu de gaieté pour te remettre en bonne santé. Est-ce que le médecin ne t'a pas dit la même chose?

Pas précisément: il a déclaré que ma maladie déjouait son art, qu'il ne pouvait parvenir à remonter à son origine, et qu'en désespoir de cause, il ordonnait un changement d'air pour voir quel effet en résultera. Chère Lucille, veuilles bien te rappeler à quelles conditions je suis ici.

Oh! oui, je me rappelle t'avoir étourdiment promis de te laisser aussi isolée, aussi solitaire que tu le désirerais; aussi, je suppose que je vais respecter ma promesse, pendant quelque temps au moins. Sans doute tu feras une exception en faveur de Sternfield?

Une légère rougeur couvrit le front de la

jeune fille lorsqu'elle répondit :

-Non, je ne dois pas refuser de le voir.

-Aussi bien, c'est ce que tu as de mieux à fuire. Ses visites te serviront à le surveiller de plus près. de d

je p brus mèn vola

L d'A

enco tien deve sont te se dése

A

soup som joue les f tout son lonte amis peut sa fo une nait

terre

palp

la n

elle

ons et

nous, minée

t bien ublier repos

itude Magaieté e que ?

e ma t parlésesment Chère celles

aussi appodant feras

le la

ir. ieux veilAntoinette leva sur sa cousino un regard de douloureuse curiosité, à ces mots.

Peut-être, continua Lucille, ne devraisje pas te dire cela, mais tu l'apprendrais plus brusquement ailleurs : eh! bien, on dit qu'il mène depuis quelque temps une vie trèsvolage.

L'inquiétude qui se lisait dans les yeux

d'Antoinette augmentait d'intensité.

Oui, ajouta Lucille, sans parler de fautes encore plus impardonnables et que je m'abstiendrai de mentionner, il parait qu'il est devenu un joueur fieffé: on dit que ses pertes sont énormes. C'est probablement sa complète séparation de toi qui l'a ainsi jeté dans le

désespoir.

Antoinette soupira-un long et profond soupir. Oh! comme l'avenir pour elle s'assombrissait tous les jours davantage. Le \* joueur insouciant, le libertin prodigue dont les fautes servaient de pâture aux cancans de tout le monde, était le compaguon de sa vie, son mari à elle; et elle n'attendait que sa volonté, qu'un mot de lui pour laisser les tendres amis de son enfance, son heureuse demeure, peut être son pays natal, et le suivre lui et sa fortune ruinée. Il lui restait cependant une suprême espérance: sa santé qui déclinait tous les jours; et ce fut avec de vives palpitations de cœur qu'elle se rappela que la mort pourrait la sauver d'une union dont elle entrevoyait la consommation avec une terreur inexprimable.

—Je n'ai aucun doute, continua Madame d'Aulnay, qu'Audley se réformera quand votre mariage sera connu publiquement, et il fera probablement un excellent mari.

Silence! silence! implora Antoinette, torturée presqu'au-delà de ses forces par les

remarques mal-avisées de sa cousine.

Certainement, chère enfant; je n'insisterai plus sur ce sujet, puisqu'il te cause le la peine. Parlons d'un autre caractère bien différent, du Colonel Evelyn: il faut que lu saches qu'il est devenu le misanthrope le plus sombre, le sauvage le plus prononcé que tu puisses imaginer. Aux différentes invitations que je lui ai envoyées, après ton départ de la ville, il m'a fait parvenir les refus les plus courts et les plus formels possibles; il n'a pas même eu la politesse de me faire ensuite des visites : comme les pécheurs dont parle St. Paul, le dernier état de cet homme est pire que le premier .... Ah ! voici que j'entends le bruit d'ane voiture à la porte : c'est Sternfield; j'avais bien pense qu'il ne serait pas longtemps sans venir te présenter ses devoirs\_\_\_\_Mais, je vais aller en haut pour un instant; je reviens de suite.

Quels qu'eussent été le récent genre de vie de Sternfield, ses fautes ou ses torts, il n'en paraissait rien, quand il entra, sur ses traits gais et insouciants; et en franchissant le seuil de la porte, il offrit un contraste si frappant avec la délicate jeune fille, que celle-ci ne put s'empêcher de penser avec angoisse qu'elle seule portait le fardeau de leur faute mutuelle.

Avec son beau sourire d'autrefois, il se

laiss femu

C'est car l est p de si

Aud elle dire.

l'Esc habi allé temp que la be de te

> ratio Le emb

6.17 -11

de ce me t ton a des peut

franc

et il

ette. r les

nsisie la n dife lu plus ie tu tions

de la plus l n'a suite parle e est j'enc'est

r ses

pour

re de ts, il r ses ssant ste si cellegoisse faute

il se

laissa glisser sur l'ottoman aux piede de sa femme, comments to of a

-Ainsi, ma petite Antoinette, ils t'ont envoyée à Montréal pour te rétablir, dit-il. C'est bien ce qu'ils pouvaient faire de mieux, car la tristesse qui regne là-bas à Valmont est plus que suffisante pour détroire en moins de six mois la plus robuste constitution.

-Je n'ai jamais trouvé Valmont triste, Audley ; j'y suis nee, j'y ai été élevée, et elle m'est chère au delà de tout ce que je puis direct and story office a springer

Quant à dela, il en est de même pour l'Esquimau vis-à vis des terres stériles qu'il habite mais lu avoueras que je ne suis pas alle souvent te déranger dans ces derniers temps : pendant la première et dernière visite que je t'ai faite au clair de la lune, j'ai pris la bonne résolution de ne pas troubler la paix de ten esprit et de ne pas retarder ainsi ton Prefound is manter formal orders of the second

- Merci. Vous avez été plein de considération: je vous en ai de la reconnaissance.

Le jeune homme toussa, comme s'il eut été

embarrasse; puis, il reprit :

-Pendant que Madame d'Aulnay est hors de cette chambre, je dois te dire que, quoique me trouvant naturellement bien isolé pendant ton absence, j'ai cherché des distractions et des plaisirs qu'un moraliste rigide pourrait pout-être censurer ; mais je vais reprendre courage et espérer de votre délicieux proverbe français: " à tout péché miséricorde."

Antoinette était silencieuse. Il continua :

su coinci of bior, monipenit of to starbon;

Madame d'Aulnay, qui est aussi indiscrète et légère que belle et charmante, s'est imaginé de faire une inquisition sur ma conduite, me menaçant en même temps de s'en plaindre à toi. Je lui ai dit que c'était assez pour moi d'avoir à rendre compte de mes actions à ma femme, sans être astreint à faire la même chose à l'amie de ma femme. N'étais-je pas justifiable de lui parler ainsi?

Je ne me permets jamais de trouver à

redire sur vos actions, Audley.

—Tiens toujours à cette détermination, Antoinette, et tu feras une des plus parfaites petites femmes du monde. Mais, laissons ce sujet pour en prendre un plus agréable. Je suppose que tu es revenue à la ville pour y chercher un peu de gaieté, et non pas t'y claquemurer comme tu l'as fait à la campagne. En prévision d'un but aussi louable, je viendrai te chercher demain après-midi pour faire une longue promenade; nous irons où tu voudras, mais Madame d'Aulnay ne sera pas de la partie.

-Dans ce cas, je ne dois pas y aller.

-Pourquoi cela? demanda-t-il aussitôt avec irritation.

—D'abord, je ne veux pas offenser Lucille qui est pour moi pleine de sollicitude et de considération; ensuite, il ne serait pas convenable de me voir promener seule avec un monsieur, le lendemain même de mon arrivée. Cela parviendrait aux oreilles de mon père, et.

-En un mot, Antoinette, tu es la plus prudente et la plus circonspecte de toutes les jeun gœu avec pas tu i

une une part

jour

pres fleur rabl voit bon En l'exe vain field

tu. s une car

dan den

qui

jeunes filles. Il n'y a pas de danger que ton oœur et tes sentiments soient en contradiction avec ton jugement; mais, puisque tu ne veux pas accepter mon offre, ne sois pas offensée si tu me vois avec quelque jeune Demoiselle moins scrupuleuse et particulière que toi:

L'arrivée de Madame d'Aulnay, mit, fin à cette conversation qui commençait à prendre une tournure un peu défavorable; et après une causerie d'une demi-heure, Sternfield

partit.

Le lendemain était une de ces megnifiques journées d'Octobre, qui nous dédommagent presque de la fuite des oiseaux; de la chute des fleurs, et qui ont un charme particulier préférable, peut-être à celui de l'été lui-même. La voiture, de Madame d'Aulnay attendait, de benne heure, devant la porte de la maison. En vain Antoinette, pria-t-elle sa cousine de l'excuser si elle ne pouvait sortir avec elle, en vain lui fit-elle pant de la demande de Sternfield et du refus qui l'avait accompagnée.

Pour cette raison même tu devrais sortir avec moi, dit Lucille. Tu dois lui montrer que tu as l'intention de la promener pour exercer une surveillance active sur ses actions. Viens.

car je ne souffrir i pas de refus.

Madame d'Aulnsy gagna. Antoinette, le cœur triste et abattu que ni les rayons dores du soleil, ni l'air agréable qui ac répandait dans l'atmosphère ne purent relever, prit place dans la jolie petite voiture de sa cousine.

Arrivées sur la rue Notre Dames celle-ci qui avait comme de coutume, à faire quelques

ssitôt

india-

s'est

con.

8 BC-

faire

N'é-

ver à

ation.

faites

ng ce

Je

our y

s t'y

mpa-

le, je

pour

où tu

a pas

de et t pas ec un rivée. père,

plus es les emplètes, ordonna au cocher d'arrêter devant un de ces étroits petits magasins si différents des grands établissements à larges

fenêtres de nos jours.

Elle venait à peine d'entrer, que le léger et gracieux équipage de Sternfield passa. A côté du militaire était assise une de ces jeunes beautés qui avaient une part de ses intentions et de ses flatteries. En passant près d'Antoinette, cette Demoiselle dirigea vers

elle un regard de superbe triomphe.

Antoinette n'était pas remise de la pénible sensation causée par cette rencontre, qu'elle aperçut, venant vers elle, un ami dont la vue fit battre son cœur avec une rapidité extraordinaire: c'était le Colonel Evelyn. Croyant qu'il passerait à côté d'elle sans paraître la remarquer, elle détourna les yeux; mais, lui, cédant à une influence à laquelle il permettait rarement de le contrôler, celle de l'impulsion, il s'arrêta subitement, s'approcha, et, après quelques paroles de politesse, lui demanda depais quand elle était arrivée?

Revenant promptement de son étonnement, Antoinette satisfit en deux mots à cette ques-

tion

—J'ai appris que vous aviez été bien malade depuis la dernière fois que je vous ai vue. Est-ce vrai ?

De pareilles nouvelles sont toujours exagérées, répondit elle en essayant vainement de paraître indifférente.

Cependant, vous n'avez pas l'apparence d'une personne en bonne santé : est-ce l'esprit ou l Mir

trai

en siguificant pour tion vous il é

est

ne c

voir selle dire le;

> gna qui gasi les c che mis

vens nett Apr

ou le corps qui est malade, Mademoiselle de Mirecourt ?

Et il examina avec un œil pénétrant les traits de la jeune fille. Se penchant vers elle,

il poursuivit à voix basse :

- Vous m'avez dit, une fois, que vous étiez très-malheureuse, et j'avais à peine ajouté foi en vos paroles : aujourd'hui, je lis sur votre figure que vous disiez la vérité. Eh! bien, pour expier mon incrédulité, et en considération de l'immense affection que j'ai eue pour vous, je désire vous donner un conseil : peutil être utile de vous avertir de ne placer aucune confiance en Audley Sternfield ? Il est indigue de l'amour d'une honnête femme.

Trop tard !\_\_\_trop tard !\_\_\_le passé

est irrévocable.

de-

8 8i

ges

ger

euin.

rès

ers

éni-

tre,

ont

dite

yn.

pa-

ex: e il

de

oha,

88e.

ent.

1108-

ma-

vue.

200

exe-

ent

nce

prit

-Oui, après ce que j'ai vu, j'aurais du savoir qu'il en était ainsi. Eh! bien, Mademoiselle de Mirecourt, permettez-moi de vous dire que vous avez choisi un appui bien fragile; mais les regrets sont superflus : adieu !

Touchant le bord de son chapeau, il s'éloigna au moment même où Madame d'Aulnay, qui avait terminé ses achats, sortait du magasin, après avoir tourmenté le maître et les commis pour une nuance lilas à la recherche de laquelle tout l'établissement avait été mis sans-dessus-dessous.

Encore sous l'effet de l'entrevue qu'elle venait d'avoir avec le Colonel Evelyn, Antoinette n'était pas en veine de conversation. Après avoir poursuivi jusqu'à la Place Dalhousie où était la citadelle surmontée du drapeau britannique et environnée de quelques canons rouillé qui avaient été presque toute la défense de Montréal contre trois armées assiégeantes, elles reprirent le chemin de la maison. Elles rencontrèrent de nouveau Sternfield et sa compagne triomphante. A leurs salute empressés, Madame d'Aulnay ne répondit que par un signe de tête froid et dédaigneux qui biessa le Major autant que le salut indifférent et calme d'Antoinette. Lucille était excessivement montée, et elle tonna contre Sternfield avec une vivacité et une énergie qui n'auraient pas été plus grandes si elle eut été à la place d'Antoinette.

Puis-je dire à Jenne que tu n'es pas à la maison, la prochaine fois qu'il viendra pour te voir? Ne dis pas non---je le rerai. Cet insolent mari doit être, d'une manière ou d'une autre, ramené au sentiment de la réa-

lite. de dout 198 liver

Le jour suivant, le Dr. Manby, un des chirurgieus de l'armée et un habitué de chez Madame d'Aulnay, vint, et il s'informa si particulièrement de la santé d'Antoinette, il montra un si grand désir de la voir, que, malgré l'intention formelle de sa cousine de ne receveir aucune visite pendant deux ou trois jours, Lucille monta à sa chambre, et, autant par caresses que de force, elle l'entraîna au salon.

Le Dr. Manby était un homme tranquille, d'un âge moyen, ni beau ni accompli, mais simplement respectable; de sorte qu'Antoinette ne se fâcha pas des questions qu'il lui

posa ses i

un i la je

de M quin quot

dans forç ques

age faci dre nes sem coli pou pou

dit la t sait

cou mai d'A

son ma posa, ni de l'espèce d'inquisition qu'il fit sur ses traits.

Comme il se levait pour partir, retenant un instant dans sa main les doigts délicats de

la jeune fille, il lui dit :

—Si j'étais votre médecin, Mademoiselle de Mirecourt, je ne vous prescrirais ni de la quinine, ni des toniques, mais plutêt une dose quotidienne de tranquillité de cœur.

—Mais est-ce que ce remède se trouve dans les Pharmacies? demanda-é-elle en s'efforçant de rire; ou bien, en avez-vous quelques doses toutes prêtes à me donner?

Je crains bien que non: mais à votre âge, ma chère Demoiselle, on s'en procure factiement. Le meilleur moyen est de prendre beaucoup d'exercices, de voir des personnes agréables et joyenses, et d'éviter soigneusement toutes pensées absorbantes et mélancoliques. Je reviendrai la semaine prochaine pour voir si ma prescription a été suivie et pour en constater les résultats.

—Quelle bonne nature, mais quel efficieux ! dit Madame d'Aulnay en fesant remarquer la très-petite taille du Dr. Manby qui traversait la rue après être sorti de la maison.

-C'est ur on cœur et un homme aimable,

répliqua A. .. inette.

Il ne virt à la pensée d'aucune des deux cousines que le Colonel Evelyn, incapable de maîtriser l'inquiétude que l'apparence altérée d'Antoinette avait éveillée la veille dans son cœur,—et malgre son amour outragé, malgré la scène ineffaçable qu'il avait surpri-

de la uveau e. A sy ne et déque le bucille tonna

andes

lques

toute

mées

pas à la pour i. Cet ère ou la réa-

es chie chez
rma si
ette, il
e, pale de ne
ou trois
autant
aîna au

nquille, di, mais l'Antoiqu'il lui se entre elle et Sternfield—avait prié le Dr. Manby, un des rares amis avec lesquels il était en termes d'intimité, de faire une visite d'apparente civilité à Madame d'Aulnay, et de savoir par lui-même à quoi s'en tenir sur

le compte de sa jeune cousine.

Il ne faut pas inférer de là que le Colonel Evelyn avait ralenti dans ses sentiments d'éloignement vis-à-vis d'Antoinette ou dans la condamnation sévère qu'il avait faite de sa conduite. Au contraire, l'offense était de celles que cette nature sensible et délicate ne pouvait jamais oublier; mais, en même temps, il lui restait pour elle un sentiment de puissant intérêt, un sentiment que peut-être il ne pour. rait jamais vaincre entièrement, et un regret intense qu'un homme pour lequel elle avait fait tant de sacrifices fût aussi indigne d'elle. Personne ne connaissait mieux que le Colonel Evelyn la carrière orageuse du Major Sternfield; et lorsqu'il envisageait l'avenir misérable réservé à la jeune fille quand elle serait unie pour la vie à un homme qui tenait constamment toutes les lois morales en défi, c'était plutôt avec le chagrin plein d'anxiété d'un père qu'avec la colere d'un prétendant rejeté.

Mac qu'elle mettre jours s velât s'en é grisea Le Dr ment prenai donne fréque l'inqui

Un de la savoir quelle

> dit-ell qui, c suggé lui se

Mada heure l'espr vriez et la le Dr.
uels il
visite
ay, et
nir sur

Colonel ts d'élans la de sa celles ate ne temps, iissant poul . regret avait d'elle. Colonel Sternérable it unie astamc'était

é d'un

rejeté.

Madame d'Aulnay n'obtint pas aussi tôt qu'elle l'avait espéré la bonne fortune de mettre ses desseins à exécution, car plusieurs jours s'écoulèrent sans que le militaire renouvelât sa dernière visite; et pendant qu'elle s'en étonnait et tempétait, Antoinette maîgrissait et devenait tous les jours plus pâle. Le Dr. Manby qui, sans avoir été formellement choisi pour médecin de la jeune fille, prenait la liberté de la questionner et de lui donner des prescriptions à chacune de ses fréquentes visites, commençait à concevoir de l'inquiétude et à devenir plus irritable.

Un jour qu'il se trouvait seul avec la Dame de la maison, il la prit à partie serrée pour savoir d'elle la cause de la rapidité avec laquelle déclinait la santé de sa jeune amie.

—Mais, Docteur, que puis-je faire? répondit-elle avec un peu d'humeur. C'est vous qui, comme médecin, devriez être capable de suggérer ou de prescrire quelque chose qui lui serait d'un grand secours.

—Ainsi pourrais-je et voudrais je faire, Madame, si c'était un cas ordinaire; mais, malheureusement, il n'en est pas ainsi. C'est l'esprit qui est malade chez elle, et vous devriez employer tous vos efforts pour l'égayer et la consoler.

-Mais, je vous le demande encore une fois, que puis je faire? Si je propose une soirée, un bal ou d'autres amusements semblables, elle prétend qu'elle est trop malade pour y prendre part et elle menace de s'enfermer dans sa chambre pendant tout ce temps-là; si je cherche à l'entraîner avec moi. à faire des visites, à aller dans les magasins, à lire des romans, à se prévaloir, en un mot, de tous les autres passe-temps féminins-le Docteur sourit d'une manière singulière à l'énumération de ces amusements-elle s'en défend avec une telle cajelerie, que je ne me sens pas assez de cœur pour insister. Un seul point sur lequel je reste invariablement ferme. c'est sur celui de l'emmener à la promenade en voiture tous les jours, et c'est souvent une tache ardue: 6 ff

Convaince que c'était un cas sérieux aussi bien que difficile, le Docteur Manby partit sans dire un met de plus, et Madame d'Aulnay se mit à l'œuvre pour tâcher de trouver un meyen efficace afin d'amuser et de divertir

sa jeune compagneli

Elle fut donc bien contente lorsque, le même après midi, une voix agréable se fit entendre dans le passage et que Louis Beauchesne entra, teut sourire et toute gaieté. Antoinette, de son côté, fut également heureuse de le voir, car il avait toujours été pour elle un frère, et il y avait quelque chose de contagieux dans sa joviale humeur.

Il informa les deux jeunes femmes qu'il venait passer quelques semaines à Montréal où il avai qu'il a Mirece sur les Mas Commo sions lui lai

Cet le soi Louis Que

dejeur

jours

ses co d'Ant saillie tion d pense il ne i reux avec l malhe parais

Antoi veau prend jeté à

désagi

Un

il avait des uffaires importantes à régler et qu'il avait promis en même temps à M, de Mirecourt d'exercer une active surveillance

sur leurs mouvements.

une

une sem-

alade

s'en-

it ce

moi,

asins,

mot.

s-le

ère à

s'en

re me

a seul

erme.

enade

t une

aussi

partit

19 VIO

vertir

e mê-

enten-

besne

nette,

e voir.

ère, et

e dans

MI VU-

enl où

Madame d'Aulnay déclara, en riant, que, comme elle voulait lui donner toutes les occasions possibles pour remplir sa mission, elle lui laissait carte blanche sous le rapport des visites; que le matin, le midi ou le soir, au déjeuner, au diner ou au souper, il serait toujours bien venu, sans aucune autre invitation.

Cet aimable defi fut gaiement accepte, et le soir même, ainsi que les suivants, vit Louis dans les salons de Madame d'Aulnay.

Quelques-uns de ses anciens regards et de ses couleurs d'autrefois revinrent sur les traits d'Antoinette pendant qu'elle écoutait les saillies provoquantes de Louis. La conversation du jeune homme ne comportait aucune pensée ni aucune réminiscence désagréables; il ne rappelait que ce qu'il y avait eu d'heureux dans le passé, et le soin, la délicatesse avec lesquels il évitait toute allusion sur son malheureux amour pour elle,—amour qu'il paraissait d'ailleurs avoir entièrement maîtrisé,—éloignait tout ce qu'il y aurait pu avoir de désagréable dans leurs entretiens.

Un soir, ils étaient tous les trois réunis dans le salon. Jamais Louis n'avait été plus anusant et les deux Dames mieux amuso. Antoinette lui avait demandé de tenir un écheveau de soie qu'elle devait dévider, et, pour prendre une position plus commode, il s'était jeté à ses pieds sur un de ces petits tobourets

dont les chambres de Madame d'Aulnay étaient remplies et que les ennemis de Lucille prétendaient être destinés à cet usage. La chaleur du poèle avait communiqué des conleurs aux joues de la jeune fille; et comme Louis, probablement fatigué, remuait beaucoup et rendait ainsi la besogne plus difficile, elle s'était mise à le gronder et à le plaisanter sur sa maladresse. Tout-à-coup la porte s'ouvrit, et, sans se faire annoncer, Sternfield entra. Il s'arrêta un instant sur le seuil et plongea un regard sombre sur le groupe. Il était venu ce soir-là, pensant magnanimement qu'il avait suffisemment puni Antoinette pour l'obstination avec laquelle elle avait refusé son tour de veiture, et croyant la trouver malade, pale et abattue ; il la voyait, au contraire, avec de vives couleurs sur les joues et des sourires sur les lèvres comme en ne lui en avait pas vus depuis longtemps, tandis que Louis était assis à ses pieds, son gai et joli visage tourné vers celui de la jeune femme.

Madame d'Aulnay qui avait facilement deviné les sentiments de jalouse colère du nouveau venu, se divertit franchement dans le triomphe du moment, et, avec un semblant de badinage qu'il trouva excessivement déplacé, elle lui demanda où il était allé dernièrement

et ce qu'il avait fait de lui-même.

Il répondit à peine, s'avança vers une chaise qui se trouvait près d'Antoinette, et, après s'y être jeté, exprima ironiquement le plaisir qu'il avait de voir l'état de sa santé amélioré. De Louis il ne fit pas la moindre attention; mais
arranget en encore
était is
arrogs
Sterns
le son
sans-g
différe
et con
une ré
Mais is
aussi sompha

miner un sig cher si si bien compa, conver le save

chait a

Lou et sing dignat c'est c il la si intensi pour le avait u yeux d'elle,

lnay

cille

con-

mme

coup

elle

mter

B'ou-

l en-

plon-

était

qu'il

oba-

Bon

lade,

aire.

des

i en

que

t joli

ment

e du

ns le

nt de

lacé.

chai

près

aisir

ion;

ae.

La

mais celui-ci trouva moyen de se venger en arrangeant plus confortablement son tabouret et en demandant à Antoinette si elle avait encore beaucoup de soie à dévider, disant qu'il était à son service jusqu'au bout. Avec son arrogance et son amour-propre ordinaires, Sternfield se trouva quelque peu déconcerté : le sourire moqueur de Madame d'Aulnay, le sans-gene, pour ne pas dire l'impertinente irdifférence de Louis, la bien-venue embarrassée et contrainte d'Antoinette, tout cela formait une réception à laquelle il ne s'attendait pas. Mais il n'était pas homme à se laisser vaincre aussi facilement, et pendant que Lucille triomphait encore de sa mortification, il cherchait un moyen de prendre sa revanche.

Laissant à Antoinette tout le temps de terminer son ouvrage, il attendit que Louis, sur un signe de celle-ci, se fut levé, pour approcher sa chaise de la jeune fille, et manœuvra si bien qu'il l'isola entièrement du reste de la compagnie. Alors il commença avec elle une conversation à voix basse sur un sujet qui, il le savait, absorberait toute son attention.

Louis regardait cette coquetterie évidente et singulière avec autant de surprise que d'indignation: qu'Antoinette se prêtât à ce jeu, c'est ce qui l'étonnait outre mesure; et plus il la surveillait, plus il la plaignait, et plus intenses devenaient ses sentiments de dégoût pour le militaire. Le visage de la jeune fille avait une apparence de douleur déguisée, ses yeux se promenaient avec inquiétude autour d'elle, comme si elle eut été embarrassée de

sa position et eut cherché du secours, ce qui témoignait plus de crainte que d'amour; et, quoique Sternfield fût assez près d'élle que leurs chevelures se touchaient presque et que ses yeux eussent un éclat capable de donner de l'émotion à une personne qui aurait en le moindre amour pour lui, la froideur d'Antoinette ne cessait pas et la rougeur qu'elle avait perdue à son arrivée pe reviut pas

Cependant, Audley avait réalisé ses plans: il avait changé en un état d'embarras l'aimable cordialité qui régnait dans le salon lorsqu'il y était entré et, tout en infligement que ample mortification à celui qu'il supposait être son rival, il avait du même coup puni Antoinette pour avoir eu de la guieté et s'être amusée durant son absence.

Madame d'Aulnay, néanmeins, était anxicuse de trouver une bonne occasion d'exercer des représailles. Cette occasion se présenta bientôt.

Je reviendrai demaig. Mademoiselle de Mirecourt, si vous me faites l'honneur de monter en volture avec moi, venait de dire Sternfield.

C'est impossible, se hats d'interrompre Lucille. Antoinette et moi sommes engagées pour aller à la campagne avec M. Beauchesne, pour y voir un commun ami.

Sternfield se retourna vers sa femme, mais les regards de celle-ci, qui étaient fixement attachés au sol, lui dirent suffisamment qu'il na devait pas attendre du secours de ce côté; et, trop sage pour entrer dans une lutte où il cavai cot se moye base coine insou monte gle q

of Mi effoid, Steri en vo

din't

loreq loreq lo jeu eq. Qu loque reffort

d'Au eft prep a elle a leur

mais sque reno

e sate

e qui

et,

a que

4,940

onner

eu le

ntoi-

Byait

lans:

aima-

e.am-

etre

ntoi-

erin's

anxi-

erger

senta

ur de

mpre

agées

ches-

mais

ment

aufil

côlé:

où il

cavait courir le risque d'une défaite, il salua et se retire. Mais en partant, il strouge moyen de dire à Madame d'Aulney, à veix basse, qu'elle prit bien garde de faire d'Aptoinette une femme aussi indépendants, aussi insousiante qu'elle-même, attendû qu'il ne se montrerait pas mari aussi doux et aussi aveugle que M. d'Aulney.

Audecieux murmura Madamed'Aulnay.

Mais, avant qu'elle put reprendre sen sang-

fraid, le militaire était loin.

La enuvage et déraisennable jalousie de Sternfield avait été singulièrement montée, en voyant Louis sur un pied de grande intimité dans la maison de Madame d'Aulnay; elle ne fit donc que s'esproître devantage lorsque le militaire rencentra subséquemment de jeune homme en compagnie des deux Dames.

Quelques jours apoès la risite pendant laquella Audley avait semblé faire tous ses efforts pour se rendre désagréable, Madame d'Aulnay, à force d'instances et de contribuer aux préparatifs d'une petite soirée par laquelle elle voulait relever un peu la monotonie de leur existence actuelle.

Le jour fixé pour cette soirée était arrivé, et Anteinette paraissait si délicatement belle mais si fragile dans sa légère robe diaphane, se rappelant quelle bonne apparence elle lui avait vue une année à peine auparavant, ne put s'empêcher de hocher la stâte tristement, comme ai elle cût ou un lugue gubre presentiment, année ai elle cût ou un lugue gubre presentiment.

Sans prendre garde aux remarques qui se fessient autour d'elle sur l'altération de ses traits, Antoinette fit tous ses efforts pour paraître gaie et heureuse; mais le Dr. Manby, qui était au nombre des invités présents, se frottant les mains, ne put s'empêcher de dire que ce qu'il fallait à sa jeune amie, c'étaient des distractions et des plaisirs.

Un des plus enjoués parmi les invités était sans contredit Louis Beauchesne, et il y en avait peu dont la réserve ne sédat pas plus ou moins à sa franche et cordiale gaieté, Sternfield, au contraire, était dans un de ses plus mauvais moments. De fortes pertes qu'il avait faites au jeu la nuit précédente chiffonnaient enormement son temperamment, et on peut dire que rarement homme se rendit à une fête de société avec des dispositions aussi contraires. Résolu longtemps à l'avance de trouver sa malheureuse jeune femme en faute, il commença à se facher contre elle de ce qu'elle paraissait si extruerdinairement gaie et du calme de ses manières vis à vis de lui. Profitant de la danse pour laquelle il avait retenu sa main, il fit tout son possible pour affaiblir sa gaieté fuctice, en la favorisant d'un nouveau chaptere de reproches auxquels, hélas! elle était déjà si bien habitude. La danse terminée, il la laissa brusquement et vola à une de ces jeunes beautés avec lesquelles il aimait tant à flirter. Pendant qu'il s'amusait ainsi, il se félicitait "intérieurement du pouvoir et des moyens qu'il possédait pour punir cette volonté rebelle d

. Cop temps parmi des pl d'elle. bien q se dép d'intér quemn danser coil sa même et que femme ardem regard monce aupare haut d fusa de formai bien fi

ranges coussin sise, tendre promis

qu'il li aucun belle de sa femme quand elle voulait se mot-

tre en opposition à la sienne. La communité à p

oui se

ie ses

pour

Man-

sents.

ier de

), c'6-

1. 12

etait

y en

nieté.

le ses

pertes

dente

ram-

mme

din-

emps

jeune

Acher

TENOT-

pour

t son

en la

epro-

bien

aissa

eques

rter.

citait

vens

6 re-

Cependant, Antoinette ne fit pas longtemps tapisserie, et des partenaires empresses, parmi lesquels Louis était naturellement un des plus prévenants, se pressaient autour d'elle. Sa grande intimité avec lui, ausci bien que l'espèce de liberté qu'elle avait de se départir de cette apparence de gaieté ou d'intérêt qu'elle était obligée de garder aves les antres, lui faisaient accepter plus frés quemment les demandes qu'il lui adressait de danser avec lui. Malgré cela cependant na ceil sans préjugés n'aurait pu trouver l'ombre même d'une coquetterie dans leurs relations; et quand, par deux ou trois fois, la jeune femme put surprendre le regard de Sternfield ardemment fixe sur elle, elle pensa que co regard n'était que le complément de la semonce qu'elle avait reçue quelques instants auparavant. Néanmoins, déconcertée à un haut degré pur ce regard menacant, elle refusa de danser avec Louis le cotillon qui se formait, alleguant pour motif qu'elle était bien fatiguée.

Alors, répondit le jeune homme en arrangeant soigneusement autour d'elle les coussins de l'ottoman sur lequel elle était acsisé, alors je vais rester près de vous et attendre la prochaine danse, car vous m'aves promis de danser encore une fois avec moi.

Anxieux de lui faire oublier les chagrins qu'il lisait sur son visage, Louis n'épargna aucun effort pour l'intéresser et l'amuser,

d'Antoinette se promenaient tout autour du salon et s'arrêtaient à la dérobée sur Stein-field qui ve trouvait à quelques pas plus loin, apparemment occupé de sa jolie partenaire, car il ne dansait qu'avec de trèt jeunes et belles femmes. L'attitude d'Antoinette inquiétait singulièrement Louis; il y avait dans son regard de la peine, de l'inquiétude et de la douleur, mais non de cette colère jalouse, de ce piqué dont une jeune fille fait ordinairement preuve en voyant son amoureux se confendre en attentions pour une autre. Tout-a-coup, après avoir bien examiné silenoieuse ment su contenance:

erois que le Major Sternfield est un amoureux bien infidèle. Ohil Anteinette cet il bien possible que vous since cet homms ?

Elle rought vivement à cette question, et ne fit d'autre réponse qu'en tournant vers lui

un regard plein de reproches. (45 315 315 315 315

Pardonnez-moi, chère Antoinette,—continua-t-il,—mais il me semble qu'il y a dans ses manières et dans son caractère quelque chose qui devrait l'empêcher de gagner et encore moins d'absorber l'affection d'un cœur comme le vôtre.

mant, envié des hommes et admiré des femmes ? répondit-elle a courne teinte d'amertume qui ne fit pas en la pansée que, quel que fût le lien qui l'attachât à Sternfield, ce n'était pas celui de l'amour. que que patic ice h apri avar

من از د

rann fait

A vere jeun

rend

tellemen

avec bet\$

plei

est (

mou

J'avoue qu'il possède toutes les qualités que vous dites, mais je crois qu'il lui en man que encore beaucoup. Quelle que soit la patience avec laque le les femmes supportent les humeurs maussades et les airs refrognés après le mariage, elles les tolèrent rarement ananty of whom there is an all and any

-Parce que, probablement, elles ont alors un remede at peuvent renvoyer l'amour tyrannique : 222 Mais, voici s'approcher celui qui fait l'objet de vos doutes, l' 1.2 ave de l'

Qui, et avec un front charge de nuages orageux pensa Louis, not nom ab incounch

traits

ne du

Stern-

s loin.

naire

rès et

te in-

dans

et de

louse,

dinai.

WX 10

10040

9:12:91.6

ais jo

mou-

Beatuil

0 74

on! et

rsllui

dans

er et

cour

fem-

amer-

ins la achat

mour.

Audley s'avançait on effet avec un air ofvère. Passant sans cérémonie devant le jenue Beauchesne; il vint dire à demi-voix à Antoinette: Ingration that it am and the content

Jusques à quand veux-tu continuer à to rendre ridicule en flirtant avec le freluquet sans cervelle qui est à tes côtés ? ion al tilive

Que voulez-vous dire, Audley ? demandst-elle en se retournant et en rougissant viveamenksov su of prakusik os ekstaliska kyruso

suranJe vais vous expliquer cela, si vous voulez me favoriser de la prochaine danse, réponen prenent d'une clef plus hautante

Mademoiselle de Mirecourt est engagée avec moi, dit Louis sechement.

BarSternfield laissa tomber sur lui un regard plein d'arrogance, 98 fi care.

-Entendez-vous, Antoinette, répéta-t-il, est ce que vous danseres la prochaîne avec moi?

De grace, Mademoiselle de Mirecourt, m'oubliez pas que nous sommes engagés, inrendre pius nietalile encere.

terrompit Ilouis avec une fermeté encore plus

J'm

in

prenoncée que la première fois.

Pleine d'angoisse et de perplexité, Antoinette promenait de l'un à l'autre ses regards suppliants. La contenance de Louis était fière et indiquait une forte détermination; le front de Sternfield était comme le marbre, aussi froid et aussi infléxible.

Se baissant encore une fois vers sa jeune

femme, et lui parlant à voix basse :

Je jure, dit-il d'un ton menaçant, que si tu me laisses de côté pour cet imbécile, je lui donnerai de mon fouet pour être venu s'in-

terposer entre moi et mes désirs.

digne de lui, et elle eut son effet; car Antoinette, craignant non-seulement l'insulte dont Audley venait de faire la menace, mais encore plus l'implacable satisfaction qui, elle en avait la certitude, en scrait la suite, se retourat, pûle de terreur, vers le jeune Beauchesne.

Lites vous prête, Mademoiselle de Mirecourt? demanda ce dernier; je ne veux pas vous presser, mais les danseurs commencent

A prendre leurs places.

Sternfield ne fit aucune autre remarque;
un sourire équivoque sur ses lèvres, il atten-

dait la décision d'Antoinette.

Tout-à-doup, elle plaça sa main sur le bras de Louis, et comme il se penchait vers elle,

elle lui dit :

laissez-moi danzer aven lui. Je suis déjà assez malheureuss: ne cherchez pas à me rendre plus misérable encore.

En pâleur, ses yenx baignés de larmes, l'accent de se voix touchèrent le cœur généreux de Beauchesne, qui inclina sitencieusement la tête en signe d'assentiment.

En passant brusquement, presque rudement, le bras de sa femme sous le sien, Sternfield lença sur son rival un regard plein de mépris et d'arrogance que celui-ci lui rendit avec usure.

—Quelles paroles doucereuses disais tu donc à cet idiot, qui ont pu le faire céder dans ses insolentes prétentions? demandatil aigrement à sa femme quand ils eurent pris leur place dans la danse.

Antoinette n'ôsa pas répondre, car ses paupières étaient chargées de larmes prêtes à tomber, et il y avait dans sa gorge une espèce de sufforation qui dépassait presque son contrôle: elle ne voulait pas faire de scène, et elle sentait qu'elle était bien près d'en voir une.

—Retiens bien l'amical avertissement que je vais te donner, ma chère, continua Audley. Mets une prompte fin à tes coquetteries avec ce jeune homme, ou je le ferai pour toi, et ce d'une manière plus sommaire et plus désagréable que vous pourriez le désirer l'un et l'autre.

Antoinette frémit, car elle comprenait toute l'étendue de la menace contenue dans les paroles que venait de proférer son mari. Mais la donse commençait, et quel que fût le maintien qu'elle dût prendre, elle devait tâcher de paraître indifférente, à défaut de gaieté ou de plaisir.

b plus

kntoigards 6tai: tion; arbre.

jeune

juo si je lui 2'in-

etait etait dont senleen etour

Mire-Mirepas ncent

qua ; tten

bras elle,

jure, dējā ::me Pesté de ce Sternfield de pensa le Dr. Manby qui avait remarqué la rapidité avec laquelle avait disparue la tranquillité d'Antoinette, du moment que le Major l'eut abordée. Son ombre seule semble flétrir cette pauvre jeune fille.

La danse se termins bientôt, et Antoinette méditait un moyen pour s'enfuir dans en chambre; mais Sternfield ne paraissait pas vouloir la laisser s'échapper aussi facilément.

L'emmenant dans une petite alcôve, il lui présenta un siège, et, se plaçant devant elle:

L'evoudrais, dit-il, que tu me donnes des explications, car je ne pense pas que nous mons seyions encore parfaitement entendus. Tu m'as assez joliment bravé tout-à-l'haure par tes dernières coquetteries avec M. Louis Beauchesne.

Cruel et injuste comme vous l'êtes toujours, Audley, ne croirez vous donc pas mon affirmation solennelle et sacrée que Louis n'est pour moi rien nutre chose qu'un vieil ami que j'estime.

Fi donc! cet homme t'aime de tout son cœur et de toute son âme; et, comme tu ne t'occupes pas le moins du monde de ton mari, il est difficile de dire en qui peuvent être placées tes affections incertaines.

Que pouvait-ellé dire à ce bourreau impitoyable et sans cœur qui se moquait de ses dénégations, qui riait de ses protestations? les paroles étaient impuissantes. Les mains serrées l'une dans l'autre, et ses lèvres blanches comme le marbre, elle resta assise, déterm patie un m d'info nant,

poure capri les m ce qu ses a bien,

ta m

défen

jalous qui e j'irai Louis publi en re ne m

sauva culièr contr harm

de los penda En regar terminée à tout écouter, à tout souffrir avec patience. N'avait-elle pas elle-même, dans un moment d'aveugle folie, comblé cette coupe d'infortanes, et devait-elle murmurer maintenant, en en goûtant l'amertume?

Encouragé ou exaspéré par son silence, il

poursuivis:

Dr.

LVec

dee.

1791 5

ette

SD

pas

ent.

lui

He:

des

OUB

lus.

ure

uis

ou.

on

uis

ieil

ion

ne

El,

la-

3 2

pi-

18

s ?

ns

II-

é.

-Jusqu'ici, tu t'es montrée aussi ferme et aussi inébraplable que le bronze dans ton caprice favori; tu m'as refusé avec persistance les mots tendres, les caresses affectueuses, tout ce qu'enfin les jeunes filles les plus sorupulenses accordent souvent à leurs cavaliers. Eh! bien, qu'il en soit ainsi, Tu as été fidèle à ta marotte, je le serai à la mienne. Je te défends de sortir, de te promener, de flirter avec qui que ce soit, dont je pourrais être jaloux. Si, negligeant cette recommandation, qui est un ordre de ma part, tu me désobéis, Pirai trouver ton cavalier actuel, maître Louis, ou n'importe quel autre, je l'insulterai publiquement et je le frapperai : sur ta tête en retombera la responsabilité. Puisque tu ne m'aimes pas, je t'apprendrai au moins à meveraindre. Rich a study as study association .

Ges paroles furent prononcées avec cette sauvage dureté qui était à temps donné parculière à sa voix et qui offrait un frappant contraste avec son accent ordinairement si harmonieux.

de cette pitié que vous me refusez! dit-elle pendant qu'une vive douleur crispait ses traits.

regard fixe et triste de Louis, qui se tenait à

distance, suivant apparemment la danse, mais concentrant, en réalité, toute son attention sur elle-même. Cependant, il partit; mais deux autres yeux également scrutateurs étaient fixés sur eux : c'étaient ceux du digne Dr. Manby qui, le visage pourpre d'une indignation à demi-supprimée, s'élança soudainement vers le Major Sternfield.

—Je voudrais bien savoir, dit-il à mivoix, quels sont les absurdes propos que vous débitez à Mademoiselle de Mirecourt. C'est vous qui avez chassé le sourire de ses lèvres

et les couleurs de son visage.

Le jeune Major se redressa et demanda ce

que le Dr. Manby voulait dire?

Le Dr. Manby veut de dire ce qu'il dit! répondit-il froidement; il n'aime pas à voir une jeune fille qui est sa patiente soumise à la frayeur et aux chagrins plus que sa santé et sa raison peuvent en supporter : dans ce cas, il se croit obligé d'intervenir. Allons, Sternfield,—continua-t-il en se radoucissant un peu,—vous avez suffisamment querellé Mademoiselle de Mirecourt pour ce soir, quelle que soit sa faute; laissez-moi vous remplacer auprès d'elle et allez à cette jeune Demoiselle là-bas qui semble attendre si ardemment un partenaire.

Sachant qu'il n'aurait plus de chance de continuer cette conversation privée avec Antoinette,—car le Docteur Manby était également tenace et peu gêné,—Sternfield se leva, et, après lui avoir dit, avec un air significatif, qu'elle pouvait fiirter tant qu'elle vou-

drait avec

mani l'app joun para

ble! feint leur. palli m'en

aussi reve ceur

de la tesse sera légè

faite

vait.
porte

field lome pard drait avec son nouveau partenaire, mais non

aved un autre, il s'éloigna. , tator, aves il sie

Que signifie ceci, ma jolie malade ? demenda l'excellent Docteur en remarquant l'apparence de douleur et de chagrin de la jeune femme. Avez-vous trop dansé? Vous

paraissez singulièrement épuisée.

Parce que je suis malheureuse, misérable! répondit-elle avec cette candeur sans feinte qu'occasionne souvent une grande doudeur. Ne me parlez plus de drogues ni de palliatifs, Decteur, à moins que vous puissiez m'en donner qui mettent pour toujours mon pauvre cour au repos.

Excessivement peine par cette confidence aussi hien que par le degré de douleur qu'elle révélait, il s'empressa de répliquer avec dou-

A. Class Politics

ceures was a copy

Courage, courage, chère enfant. Nous ne pouvons pas nous débarrasser du fardeau de la vie parce que dans un moment de tristesse, nous le trouvons lourd. Demain, tout sera beau et agréable.

stron Jamais I jamais I dit-elle en fesant une légère inclination de tête qui indiquait parfaitement l'état de désespoir où elle se trou-

vait.

Chère Mademoiselle de Mirecourt, rapportez-vous-en à l'avis d'un homme qui, par l'age, pourrait être votre père : ne laissez pas wotre esprit s'abattre à ce point, à propos d'une querelle d'amoureux. Le Major Sternfield est d'un tempéramment qui s'excite facidement, mais il ne tarde pas à oublier et à pardonner.

à mi-P VORE C'est

, mais

ention

teurs

digne

indi-

daine-

da ce

il dit! à voir aise à santé ns ce issant erellé

Boir. · VOUS jeune si ar-

ce de BYEC était ield se signie vouComme il prononçait le nom de Sternfield, un frisson courut par tous les membres de la jeune fille, et, plus étonné que jamais, il ne put s'empêcher de se dire intérieurement : cel

et ]

SOD

mo

we.7 7.0

511

—Elle n'aime pas évidemment ce malheureux; mais, alors, qu'est-ce que tout cela signifie donc l'obsidué memories

Puis, d'un air tranquille et presque indiffé-

rent, il continua :

Vous paraissez être si faible et si nerveuse ce soir, ma jeune Demoiselle, que ce que vous auriez de mieux à faire serait d'aller de suite vous mettre au lit. Prenez mon bras, je vais vous reconduire hors du salon; après cela, je dirai à notre ami Sternfield que j'ai insisté pour vous envoyer.

Arrivée au pied de l'escalier, Antoinette exprima toute sa reconnaissance au Dr. Manby, lui souhaita bon soir et vola, plutôt

qu'elle ne monta, dans sa chambre.

La suivrons nous là, lecteurs! l'épierons nous dans le cours de cette longue et douloureuse nuit où le sommeil ne ferma pas sa paupière brûlante, où une inertie temporaire n'apporta pas même pendant une demi-heure un baume rafraîchissant à son cœur et à son esprit torturés?

La leçon cependant serait pénible, quoique, peut être, utile. Antoinette avait commis une faute, mais quelle cruelle rétribution ne lui était-elle pas infligée! Elle avait violé les commandements de sa conscience et de sa religion, elle avait foulé aux pieds les devoirs les plus sacrés d'une enfant, et qu'est-ce que

cela lui avait rapporté? ce que la culpabilité et l'erreur infligent toujours à ceux qui ne sont pas encore endurcis dans le mal : le remords et l'infortune.

field.

de la

l ne

lheula si-

diffé-

1 13 15 4

ner-

ue ce

d'al-

mon

slon :

field

nette

Dr.

lutôt

nous

rense

pière

porta

ban-

sprit

ique,

une

e lui

les

6 88

VOITS

que

- Clief! quiest-ne que cela peut écre i tentes, desent, et reciens de dire en que cent, n'entre fadame d'Auleur,

La domesauque revint presquisussifit avre une palme unas quielle isunt à. Laung au

The reads of the control of the cont

្នាំស្នា ស្រែក និង កិត្តាលើស្រើន សេវានេះ រប់នៃ សេវ «សែវិតិស្តាស្ថាស្ថា មាន ហើយ ២០១៩ ១៩ ១១១ ១៩១១ មិន ១៩ ស្រាស់ វិតិសាស សេវាសុខ្មែរ សេវាសុខ ខេម្ម សេវិតិសាស សែវិតិសាស សែវិតិសាស សេវិតិ «សេវិតិសាស សេវិតិសាស សេវិតិសាស

2 K P 6 F 5 C

· (01)

" b

h ti

er P

46 I

" p

M C

a d

at g

1.46 b

. 44 2

ec 1

er ]

46 B

" p

a n

66 G

" C

te t

. ... 8

es j

a r

Le lendemain de cette soirée, dans la matinée, Madame d'Aulnay, qui venait de se lever, était assise dans son fauteuil, les pieds enveleppés dans des pantoufies en satin brodé, et Jeanne se préparait à démêler et arranger son épaisse chevelure, quand un coup de marteau retentissant et prolongé, dont l'écho fut répété dans toute la maison, les fit tressaillir toutes les deux.

Cours, Jeanne, et reviens me dire ce que c'est, s'écria Madame d'Anlay.

La domestique revint presqu'aussitôt, avec une petite note qu'elle remit à Lucille en disant:

Le messager de M. Beauchesne vient de partir; il doit être très-pressé, Madame, car il n'a pas seulement pris la peine de s'informer comment vous êtes, ainsi que Mademoiselle Antomette, comme il le fait habituellement : il m'a seulement glissé la lettre dans la main, et s'est précipité dehors.

Le billet était chiffonné et mal plié, son adresse écrite sans soin et presqu'illisiblement. Ce fut avec le pressentiment d'un prochain danger, qui fit battre son cœur d'étranges pulsations, que Lucille fit santer l'enveloppe. La lettre était conçue en ces termes:

## " Ma chère Madame d'Aulnay,

ati-

VO-

ger

ar-

fut

llir

re ?

que

vec

de

car

for-

lle-

ans

lié.

isi-

'n

ľé-

ter

ces

· CONTROL S. FREEDOMS. " Celui qui vous écrit ceci fuit actuellement " la justice, et, s'il n'est pas arrêté, il aura " bientôt laissé pour toujours son pays natal. "Le Major Sternfield m'a insulté, hier soir, et excité à un point où je n'il pu me maîh triser, par son insolente cruauté envers notre " pauvre Autoinette qui-le Ciel la préserve! "-pareît être singulièrement en son pouvoir. " Dans le premier moment, je contins ma " solère, et j'attendis mon tour qui ne tarda pas à venir, car, comme il laissait la maison, " je le suivis. Arrivés dehors, je l'abordai et a lui demandai des explications que, vous lo « comprenez, il était aussi peu disposé de me " donner que j'étais anxieux de recevoir. 10.44 Ce matin nous nous sommes rencontrés sur le terrain, et il est tombé mortellement x # blessé : on me dit qu'il est mourant est sette " Dites à Antoinette que ai, contrairement " à mes suppositions et à mon intime convic-"tion, cet homme lui est réellement cher, je " la conjure, au nom de l'immense et sincère " amour que j'ai toujours eu pour elle, de ma " pardonner, Je regrette profondément la " mauvaise action dont je viens de me rendre " coupable, non pas tant à cause des conséquen-" ces qui en résulterent pour moi, que pour la " terrible responsabilité que j'ai encourue en " précipitant dans l'éternité un de mes sem-" blables dans toute la force de l'âge. Ah! " avant d'avoir commis le crime, je n'aurais " jamais pensé que le remords serait aus-" si amer, aussi cuisant !..... " Mais le temps presse : je dois fuire. Avec

" mes meilleurs remerciements pour toute

" votre bienveillance passée envers moi. Je " n'ôse pas envoyer d'autre message à Antoi-M netteraton tipl ioso livos enov intities .

## the land the Tout & vous, - with and a

ib. se crus . . America) and houst Louis; " ..

me

lett pou

pas

oel

lev

qu'

set

exoil

SA KON IS

1.61-1

tu

dit

801

de

ch

to

Tillian.

-CO

fie

En proje à une excitation que l'on peut facilement concevoir, Madame d'Aulnay lut et relut cette triste lettre; puis, se levant brusquement, elle se précipita dans la chambre de sa cousine.

Antoinette qui s'était jetée sur son lit une heure auparavant, reposait sans mouvement, les yeux fixés aur les pâles rayons de lumière qui pénétraient à l'intérieur par les ouvertures du rideau, et le visage aussi pâle que cette lumière elle même du a si l'i dute . seroli "

Antoinette de s'écria Lucille en entrant, et d'une voix tremblante - Antoinette de j'ai une nouvelle terrible à t'annoncer e et-tu assez forterpour l'apprendre ? La little a statif

Ni l'annonce d'un malheur que contensient ces paroles mystériouses, ni l'agitation visible de su cousine, ne produisirent de l'inquiétude ou de l'emotion chez Antoinette : elle était. pour cela, trop malade de corps et d'esprit.

Mais, quoi !- continua sa cousine avec une irritation qui provenait probablement de la surexcitation où elle se trouvait,--tu ne me fais aucune question? tu ne désires pas savoir ce que c'est / Et pourtant, cette nouvelle te concerne très-particulierement, ou plutôt une personce qui te touche de trèsprès : enfin, c'est d'Audley Sternfield que je venx te parkr. all the stronge of the section of

-Je ntoi-

nt fait et evant ham-

21 1

une nent, nière ertucet-

rant, j'ai assez

sient sible stude stait, it.

t de i ne i pas noui, ou trèsque ment la jeune fille.

-Tiens, prends et lis,—et elle lui remit la lettre de Louis;—mais, ma chère Antoinette, pour l'amour de Dieu! sois calme, ne tomoss pas en faiblesse, ne t'évanouis pas.

La pauvre Antoinette ne fit rien de tout cela, mais ses joues se décolorèrent et ses lèvres devinrent terriblement blêmes pendant qu'elle lisait. A peine avait-elle parcouru la lettre, qu'elle se leva, et sans hésiter un seul moment, commença à s'habiller.

Pourquoi cette hate ? où vas-tu?

-Au pauvre Audley

As tu, perdu tes sens, enfant? Sais-tu où il est l'agis-tu même s'il vit encore?

Je m'informerai. Ou l'a probablement

gramene à ses quartiers de grand sent des est

- Et veux-tu dire que toi, une jeune fille, tu vas le voir dans sa chambre?

Mais tu viens avec moi, Lucille ? repon-

dit-elle d'une voix anppliante.

Tu as certainement pris congé de ta raison, pauvre enfant let l'accent de Madame d'Aulnay trahissait autant d'irritation que de compassion.—Comme Montréal en parlerait demain, si nous fesions une pareille démarche! nos noms seraient dans la bouche de tont le monde!

Qu'on dise ce que l'on voudra, Lucille :

j'irai seule. . Aligad's shouted at a navorion.

Tu ne feras pas cela. Après t'étre constamment querellé avec l'infortuné Sternfield depuis votre mariage, pour garder sans tache le beau nom que tu portes, iras-tu maintenant déshonorer ce nom ezzsi inutilement?

-C'est mon devoir, et, quelles qu'en soient les conséquences, je dois le remplir.

-Mais, pauvre étourdie, tu ne l'affection-

nes pas, tu ne l'aimes même pas.

—Oh 1 c'est une raison de plus pour que je me rende sans délai à son lit de mort. Hélas 1 le remords pèse déjà bien assez sur mon œur, je ne veux pas le rendre plus lourd encore.

-Mais enfin quel bien peux-tu lui faire ?

insista Madame d'Aulnay.

Ma présence adoucira ses derniers moments, le consolera peut-être. Voudrais-tu donc—et un frisson convulsif courat par tous ses membres—voudrais-tu donc le voir mourir avec de la haîne contre moi dans son cœur, peut-être des malédictions sur ses lèvres, comme cela peut très-bien arriver si, oubliant ses droits et mes deveirs, je reste loin de lui.

Dans se cas, attends un moment: M. d'Aulnay est sorti, mais je l'attends d'une minute à l'autre, et dès qu'il sera de retour, je lui demanderai hardiment de nous accom-

pagner.

Mais Antoinette ne voulait pas perdre, à attendre, des instants précieux qui pouvaient être les derniers de Sternfield sur la terre. Achevant à la hâte de s'habiller, dès que sa cousine eut laissé la chambre, elle descendit sans bruit l'escalier qui conduisait à la porte de derrière et parvint dans la cour. Comme

d'at d'at don nay neti port des peu trou que

une d'ab Mar ce I d'ur celu

mat

logi été ava un

> dua pier tre nou Un cac

à le par

elle l'avait à demi espéré, elle trouva un Isquais dans l'écurie, et lui dit à voix basse d'atteler un des chevaux à la petite voiture dont se servait ordinairement Monsieur d'Aulnay. En un clin-d'evil, tout fut prêt. Antoinette monta dans le véhicule qui passa la porte de cour sans attirer l'attention d'aucune des personnes de la maison, à l'exception peut-être d'une des filles de chambre qui no trouva cependant rien d'extraordinaire à ce que Mademoiselle sortit à une heure aussi matinale, pensant bien qu'elle se rendait à l'église.

-Maintenant, se dit Antoinette en portant une main à son front malade, ce que j'ai d'abord à faire, c'est d'aller chez le Dr. Manby, et quoiqu'il soit probablement avec ce pauvre Audley, je pourrai peut-être savoir d'un de ses serviteurs où est la demeure de celui-ci. ino seconditional expostraction of the is

ras-tu

utile-

oient

ction-

que

Hé-

mon

d en-

ire ?

niers

is-tu

tons

œur,

Vres,

liant

lui.

M.

l'une

com-

e, a

sient

erre.

10 44

mme

Arrivée à la paisible maison de pension où logeait le Docteur, elle apprit qu'il avait été appelé auprès du Major Sternfield qui avait été, le matin même, blessé à mort dans un duel.

Le Major Sternfield occupait, avec trois ou quatre autres officiers, une maison en pierre bien simple mais confortable, située à l'extrémité-Est de la cité, dans ce quartier que nous appelons aujourd'hui Faubourg Québec. Un petit jardin, entouré d'un mur à demi caché par des érables, s'étendait de la maison à la rive du St. Laurent dont il était séparé par un petit chemin très-étroit. Directement

en face baignait la gracieuse et pifforesque Isle Ste. Helene, alors propriété des Barons de Longueuil, et dont la vue reposait l'œil fatigue de rester attaché sur les flots agités du The book house her that flerive.

Devant la porte de cette résidence s'arrêta le cheval tout fumant et palpitant que le cocher de Madame d'Aulnay, stimule par les appels pressants et incessants d'Antoinette.

avait fait aller à un pas effrayant.

Une crainte terrible s'était emparé du cour de la jeune femme : elle eut peur d'être arrivée trop tard, de n'être venue que pour apprendre que cet homme auquel elle avait juré amour et fidélité était mort en la détestant et en la maudissant! Jeno aud & imab

Sans attendre qu'on vint l'aider à descendre de voiture, elle sauta à terre, et, sans s'occuper des régards étonnés d'une couple de soldats, domestiques des officiers, qui fainéantaient sur les marches de l'escalier, elle frappa au marteau avec toute la force que pouvaient avoir ses doigts tremblants.

Un soldat vint ouvrir.

-Je désire voir le Major Sternfield ; conduisez-moi de suite à sa chambre, dit-elle rapidementicana cas stoichte estina case o

Dans le corridor, l'Honorable Percy de Laval, le cigar à la bouche, se promenait de long en large, et si Méduse elle-même cût apparti sur le seuil de la porte et eut demande à voir le malade, il n'aurait pas été plus étonné qu'en apercevant Mademoiselle de Mirecourt. Dans une chambre adjacente, dont la porte

était officie aui e d'An visibl faire

portie voir l

Le duire moins blesse Con

se tou STOO I

Ditesior St court, trasta

suite ( j'en p Lo de tou

étroit

la jeu

chuch marad dès q Demo rait h était entr'ouverte, étaient assis deux autres officiers, et l'expression de profonde surpriss qui se manifesta sur leur figure à la vue d'Antoinette rivalisait avec l'étonnement si visible dont le Lieutenant de Laval venait de faire preuve.

-M'entendez-vous? répéts Antoinette au portier avec une agitation fiévreuse; je désire

voir le Major Sternfield.

Le soldat hésitait, dans la crainte d'introduire une visite aussi extraordinaire sans, au moins, l'avoir préalablement annoncée au blessé.

Contrariée par ce nouveau délai, Antoinette se tourna tout-à-coup vers M. de Laval, et, avec un air suppliant:

Dites-lui donc de me conduire de suite su Ma-

jor Sternfield. State Had him i

esque

arons

I fati

es du

rreta

le co-

ir les

nette

cour

r ap-

juré

sans

rappa

raient

con-

t-elle

rtin- gr

v de

ait de

e cut

nandé

tonné

court.

porte

-Certainement, Mademoiselle de Mirecourt, répondit-il avec un embarras qui contrastait singulièrement avec la véhémence de la jeune femme. Ici, garçon, conduises de suite cette Dame dans la chambre du Major : j'en prends toute la responsabilité.

Le soldat obéit, et Antoinette, tremblant de tous ses membres, le suivit dans l'esculier

étroit et escarpé.

-Voilà ce que j'appelle une intrigue, -chuchota le jeune Honorable à ses deux camarades qui l'avaient rejoint dans le corridor,
dès qu'Antoinette eut disparu. -- Une jeune
Demoiselle qui ferait cela en Angleterre serait honnie.

Et elle le sera certainement iei comme elle l'aurait été là-bas: en Canada, on n'est pas plus indulgent que chez nous pour les faiblesses des femmes,—réplique un de ses de

et :

da

fro

ets

tou

d'ar

nos

pol

eus

compagnons.

—Je pais difficilement en croire mes yeux,

—dit le troisième, un charmant jeune gentilhomme qu'Antoinette avait souvent rencontré
chez Madame d'Aulnay;—je le répète, je
puis difficilement en croire mes yeux, car
Mademoiselle de Mirecourt m'a toujours parue si gentille, si modeste, que je l'aurais cru
incapable de s'aventurer dans une pareille
démarche.

—Ah! c'est que l'amour opère des mirecles, Thornley; quelques fois même il change

la nature du monde.

—Sternfield est un heureux gaillard,—grogna le jeune de Laval; vivant ou à l'agonie, il tient à faire sensation. Si, demain, nous étions dans la même position où il se trouve, aucun de neus n'aurait la bonne fortune de voir venir à son chevet un ange comme

cette jeune fille.

—Eh! bien, le pauvre malheureux, cette visite ne lui fera pas énormément de bien, reprit le capitaine Thornley. Il est presque au-dessus de toute consolation terrestre; mais, moi pour un, je dois dire que je n'en estime pas moins cette jeune fille qui a eu le courage de braver les sourires et les moqueries du public pour venir dire un dernier adieu à l'homme qu'elle a aimé.

Mais, franchement, je ne crois pas qu'elle l'aime; elle ne lui a jamais montré

des preuves de préférence bien frappantes, et même, je l'ai vue assise près de lui pendant toute une demi-heure: elle était aussi froide et réservée que si elle eût été une statue.

— C'était peut-être un subterfuge. Dans tous les cas, elle vient de donner une preuve d'amour qui surpasse celui de la plupart de nos jeunes fi les modernes.

Mais il est temps de laisser ce groupe pour suivre celle qui fesait l'objet de la discussion entre les trois militaires.

and the state of the same of t

gara Angrang ang Kalandara ang Kalandara ang Kalandara ang Kalandara ang Kalandara ang Kalandara ang Kalandara

The second of the second of the second of

to a contract of the second of

O. W. Linday, the Land of the office of the first

. The sacration of the

But the production of the second of the second

 $_{13}[max]$  .  $_{13}$ 

and the second of the second o

of the second of

and the state of t

r. S. z. S.

enge grogonie, nous

mme

n'est.

r les

yeux,

entil-

ontré

e, je

8 pa-

s cru

reille

mire

ouve, ne de

bien, esque stre; n'en eu le

pas

rnier

.. 1

## XXXII

of

il et inc

no

fer

int

80

m

de

qu

pa

ég

pr

m

tu

in

nu

N

VO

VÒ

de

Arrivés à l'étage où se trouvait la chambre de Sternfield, le soldat indiqua la porte sans dire mot, et, n'ésant pas s'aventurer plus loin, disparut aussitôt.

Faible et chancelante, Antoinette frappa à la porte qui fut de suite ouverte par le Docteur Ormsby, le même ministre qui avait présidé à

son mariage avec Sternfield.

—Est-il encore vivant? demanda-t-elle vivement en scrutant avec avidité la figure douce

et triste du chapelain protestant.

—Oui, mais ses heures sont comptées, répondit celui-ci en portant mélancoliquement ses regards dans la direction du lit sur lequel était étendu le Major qui ressemblait à un mort.

—Oh! Audley, mon mari!—sanglota Antoinette en s'élançant tout-à-coup vers lui et en s'agenouillant à côté de la couche du mourant, sans s'occuper, dans cet instant suprême, de ceux qui pouvaient être dans la chambre pour saisir le secret qu'elle avait gardé depuis si longtemps avec tant de jalousie, sans s'apercevoir qu'un autre, Cecil Evelyn luimême, était à une fenêtre près de là et avait fait, à cette révélation inattendue, un bond de surprise prodigieux. Toutes ses pensées, toutes ses craintes étaient absorbées par l'idée écrasante que l'homme qui avait été le hourreau

de sa vie, mais auquel elle appartenait par le pius more des liens, était la, devant elle, sur

le point d'expirer.

1 131

mbre

sens.

loin.

opa à

cteur

idé à

e vi-

ouce

, ré-

quel

un

An-

ui et

mou-

eme.

mbre

puis

sans

lui-

vait

d do

utes

Cra-

Avec une énergie surprenante dans l'état où il se trouvait le blessé se souleva sur son coude et la regarda un instant avec un étonnement indéfinissable qui se changea bientôt en une

expression de colère passionnée.

-Arrière, hypocrite, arrière! s'écria-t-il d'une voix rauque. Comment as-tu pu prononcer le nom de mari ? As-tu jamais été ma femme autrement que par le nom? As-tu jamais rempli envers moi tes devoirs d'épouse? M'as-tu jamais montre de l'amour ou de la soumission conjugale?

-Audley! Audley! gemit-elle, soyez miséricordieux, sovez juste; n'empirez pas ce moment solennel par des reproches cruels.

-Pourquoi es-tu venue ! interrompit-il plus aigrement encore. Est-ce pour assister à ma dernière agonie afin de t'assurer par toi-même qu'enfin tu es réellement libre 1 Non, ce n'est pas l'amour qui t'a amenée ici ; car si tu en avais eu seulement une infime parcelle a mon égard, tu ne te serais pas moquée de mes prières et de ma tendresse, tu n'aurais pas méprise mes droits et mes réclamations, comme tu l'as constamment fait avec la plus grande insolence depuis le jour où j'ai place l'anneau nuptial dans ton doigt.

-Mais a qui en a été la faute ?-demandat-elle en joignant les mains et toute en pleurs. Ne vous ai-je pas dit que le jour même où vous me reconnattriez devant le monde pour votre femme, le jour où notre mariage serait de nouveau célébre, point capital suns leque ma croyance et ma foi me disaient qu'il n'était pas légalement complété, je serais prête à vous suivre jusqu'aux extrémités de la terre?

que

tel

que

me

dis

qui

pai

vie

ten

toi

rej

de

lai

de

88

ble

lo .

ce

Ma

lly

qu

de

ch

pr

St

Misérable sophisme ! ricana-t-il d'un air dédaigneux. Non, ce n'est pas pour cett raison-là, mais parce que l'engouement paz ger qui t'a fait consentir à notre mariage secret s'est évanoui aussi subitement qu'il était venu.

—Veuillez me pardonner si j'interviens—dit en s'avançant le Docteur Ormsby, qui était mu autant par compassion pour les souffrances terribles qu'il lisait sur le visage décoloré de la jeune femme, que par inquiétude pour les sentiments anti-chrétiens que le mourant venait de montrer,—veuillez me pardonner si j'interviens, mais ayant moi-même célébré ce mariage qui, hélas! a été pour yous deux si fertile en chagrins, peut-être ai-je quelque droit à votre confiance mutuelle.

En ce moment, le Colonel Evelyn, revenant enfin de la stupeur où l'avait jeté ce singulier dialogue, et s'apercevant en même temps de l'importunité de sa présence en restant témoin d'une entrevue aussi étrange et aussi délicate, sortit sans bruit de la chambre dont il referma la porte avec précaution. Comme il passait dans le corridor, ceux qui s'y trouvaient furent întrigués de savoir ce qui avait pu se passer chez le malade pour émouvoir à ce point la nature de fer d'Evelyn et pour laisser des tracces d'agitation aussi profonde sur une allure d'ordinaire aussi impassible que celle du marbre.

—Puis-je parler, Stermfield ? demanda doucement le Docteur Ormsby en cherchant à calmer les passions surexoitées du blessé.

-Oui! répondit sechement celui-cl. Ce que je ne pourrais éconter d'aucun autre mor-

tel, je puis l'entendre de votre bouche.

-Eh! bien, mon cher ami, il me semble que vous êtes sévère, que dis-je ? injuste même, envers cette jeune femme. - Et il posa, en disant cela, sa main sur le bras d'Antoinette qui était toujours à genoux.-Je me rappelle parfaitement qu'elle vous a dit ce qu'elle vient de répéter, car elle m'a prié en même temps de lui servir de témoin.

-La même histoire! toujours la même histoire! riposta Sternfield d'un air bourru et en rejetant sa tête de côté. Reprends le chemin de ta demeure, Antoinette; et vous, Docteur, laissez-moi en paix : je suis fatigué de vous

deux.

tait

**TOUR** 

2.

age

tait

15---

tait

de

nait

ma-

tile

tá

ant

lier

de

oin

ate,

ma

saif

ent

ser

la

ra-

ure

ar-

11 17 ou-

t à

Pendant qu'il parlait, une paleur mortelle se répandit sur son visage; Antoinette, terriblement effrayée, se leva.

Ne craignez rien, s'empressa de lui dire le Docteur Ormsby en essayant de la calmer : ce n'est qu'une faiblesse partielle; il a eu une attaque semblable quelques minutes avant que vous soyiez entrée et pendant que le Docteur

Manby était ici. Voici des remedes.

Leurs efforts réunis parvinrent à ramener quelque chose comme de la vie sur les traits livides de Sternfield, et le Ministre, craignant que la vue d'Antoinette sût de nature à renouveler l'agitation du blessé, la fit placer derrière un écran à l'autre extrémité de la chambre.

Après un moment de silence, le mourant promena avidement ses yeux autour de lui.

-Où est-elle allée, ma femme, Madame Sternfield ? Ha! Ha! Doctour !--et il rigit

d'une manière effrayante.--Que je lui donne au moins une fois son titre avant que celui qui le lui a conferé soit retourné en poussière,

-Vous lui aviez dit de s'en aller de quite. -Mais pourquoi m'a-t-elle écouté ! pourquoi est-elle partie? Sans doute elle était fatiguée d'un spectacle aussi peu réjonissant que celui d'un lit de mort; et, ayant fait son apparition, comme dirait Madame d'Aulnay. elle s'est prudemment effacée.

—Puis-je l'envoyer quérir?

-Non, par Dieu je me respecte trop pour en venir la. Si elle était restée, cela aurait été. pour moi-quoique je n'aime pas à l'avouer. une consolation, un soulagement.

Je ne vous ai pas abandonne. Audley, je suis encore ici-dit Antoinette avec timidite. en sortant de sa cachette et en s'avançant vers

le lit.

Quelque chose comme une expression de satisfaction se répandit sur ses traits encore imposants dans leur beaute mortelle. Mais, quand elle eut dit: "Cher Audley, puis-je rester à votre chevet ? "-il répondit avec ce ricanement que l'habitude avait fini par rendre familier i sa belle levre :

-Puisqu'il te plait de jouer aupres de moi le rôle de Sœur de Charité, je ne t'en empêcherai pas : cela m'amuse de te voir me montrer. à mes derniers moments, des attentions et de tendres soins que tu ne m'as jamais accordes quand j'étais bien vivant.

Elle baissa la tête avec soumission, car aucune des railleries de son mari ne pouvait plus l'émouvoir maintenant. Après un moment de silence : William Kary and Translate the same both

position of the children in the 

de  $\mathbf{Y}$ 

dej de je :

l'ir de

sou

COL mi qui per

elle che jet

. .

ma la: des

ser

52 🔐 fen de qui j'a

por

ma

—Ne feriez-vous pas mieux de dormir? demanda-t-elle. Je vais veiller à vos côtés. Y u-t-il quelque médecine à administrer?

—Pouah! je n'en prendrai aucune: je l'ai déjà dit à Manby. Ma blessure est au-dessus de tout pouvoir humain: pourquoi torturerais-je mon palais avec des potions dégoûtantes?

Sachant qu'insister plus longtemps serait l'irriter inutilement, elle approcha une chaise de son lit et s'y assit silencieusement.

Annie Beneir regerdée lengtement.

Après l'avoir regardée longtemps, il s'écria soudain:

—Ainsi, tu t'es courageusement installée ioi comme ma garde-malade, tu as pris la détermination de tenir ton poste : sais-tu bien ce que va dire le monde, ce que les hommes vont penser de cela ?

—Qu'est le monde pour nous? réponditelle avec tristesse. Ne vous en occupez pas, cher Audley; ne vous tourmentez pas au su-

nne

our-

tait

щy,

été.

il pi

ers

ore

noi

de-

er.

de

les

u-u-

titis

de

mais pour toi, c'est tout. Avant deux heures, la démarche que tu viens de faire sera répetée dans tous les coins de la cité et on en fera des gorges-chaudes fort peu agréables : le beau nom dont tu as jusqu'ici pris un soin si jaloux sera à la merci de tout le monde.

—Si cela doit arriver,—repartit la jeune femme dont les yeux et l'accent de la voix devinrent plus mélancoliques,— ce ne sera que le juste châtiment de mes folies passées. J'ai péché, il faut maintenant que j'expis ma faute.

-Tul'as déjà expiée assez rudement, - répondit-il en adoucissant un peu sa voix et én

at this to the total

montrant pour la première fois une ombre de sentiment.—Je ne t'ai pas épargnée, et peu de Jennes femmes mariées ont passé par autant de vicissitudes que toi. Voici arriver maintenant la fin de mon règne et l'aurore de ta liberté, mais elles viennent trente ou quarante ans plus tôt que tu avais ôsé l'espérer.

Inise

" dé

ains

Corn

fach

a'ad

en Y

la p

stro

đe t

dep

resi

ain

si v

pou

CON

ieté

chi

de :

il n

gut

QUB

adr

le 1

věi

no

VOI

18

soi

-Audley, ne parlez pas de cette manière, ne vous agitez pas ainsi sans aucune nécessi-

10. . . . . . . .

-Assez de sermons comme cela, enfant; voici une autorité plus puissante que la tienne.

Comme il disait ces mots, le Docteur Manby entrait dans la chambre. Sa surprise, en apercevant Antoinette assise près du lit, ressemblait presque à de l'hébêtement.

-Que Dieu me pardonne! Quoi! Mademoiselle de Mirecourt ici! s'écria-t-il en reculant

involentairement d'un pas.

—Non pas Mademoiselle de Mirecourt, Docteur, mais bien Madame Audley Sternfield! interrompit le morfbond avec un rire saccadé capable de déchirer les oreilles les moins délicates. De grâce, ne soyez pas aussi épouvanté, Manby; on dirait vraiement que vous êtes lunatique. Notre excellent ami Ormsby que voici, et qui a célébré la cérémonie, est en mesure de corroborer mes avancés. Dis-le à ton tour, belle fiancée: renies-tu ma possession légitime?

Antoinette était excessivement émue ; cependant, elle réussit à répondre avec assez de

calme :

D'ailleurs, pourquoi le ferais-je? Ce n'est pas moi, mais bien vous-même qui avez toujoursinsisté pour garder notre mariage secret.

-Eh! bien, je le reconnais maintenant ce mariage. Ainsi, Ducteur, vous voyez que je laisse après moi une jeune et jolié veuve pour " déplorer ma perte prématurée " et complèter ainsi gracieusement le paragraphe qui antroncora mon décès..... N'ayez pas l'air aussi fache contre moi, Manby, -continua-t-il en s'adressant au chirurgien qui avait paru froissé en voyant Antoinette cruellement blessee par la persistance que son mari mettait à la miller: -Vous connaissez le proverbe ruling habit, strong in death; j'ai tellement pris l'habitude de tourmenter et persécuter cette jeune femme depuis qu'elle est la mienne, que je ne puis résister à la tentation de continuer à la traiter ainsi meme en ce moment. Mais asseyez-vous si vous êtes assez revenu de votre étonnement pour le faire, tâtez mon pouls et dites moi combien il me reste de moments à vivre:

A peine revenu de la stupéfaction où l'avait jete la révélation qu'il venait d'entendre, le chirurgien prit la chaise qu'Antoinette venait de laisser; mais au milieu de son étonnement, il ne put empécher un juste sentiment d'indignation de pénétrer dans son cœur en remais quant les paroles d'amère ironie que Sternfield adressait à la malheureuse jeune femme qu'ît

avait décorée du titre d'épouse.

Parlez done : que dit mon pouls ? continual le blessé. Ah! vous ne devez pas me cacher la vérité : je ne suis pas un enfant pour m'effrayet de quelques heures de moins ou de plus. Vous ne répondez pas ? n'importe ; le mouvement de voire tête en dit suffisamment : je supposé que je suis inscrit sur le livre pour faire, avant ce soir, mon dernier voyage ?

re de eu de nt de nant perté,

e ans

essi-

fant; enne. Man-

moiulant

cadé délianté, ètes que

t en s-le à ssion

z de

iley. t paą ours

Le médecin resta muet. Il ne pouvait pas consciencieusement le contredire ; car, malgré la force qu'avait encore la voix du blessé. malgré la rapidité de sa prononciation, son pouls saible et irrégulier indiquait qu'une réaction soudaine, suivie par la fin, allait bientôt se produire.

-Je ne puis plus rien faire pour vous, Sternfield-dit enfin le Dr. Manby en se levant brusquement .- Quelques gouttes de cette fiole quand vous vous sentirez faible, est tout ce que je puis prescrire; du moins, c'est tout ce qui vous sera de quelque utilité. Adieu l que le Ciel vous bénisse !

Et, après une longue et amicale poignée de main, le bon Docteur se retira, plus agité et

plus triste qu'il n'eût voulu paraître.

Pour quelque temps après son départ, le malade garda un silence sombre qu'il rompit

enfin en demandant tout-à-coup :

-Connais-tu, Antoinette, la main mérrisable qui m'a cloué sur ce lit de mort? Sans doute, tu ne l'ignores pas : c'est ton amoureux campaghard. Si je n'ai pas parle de lui plus tôt, c'est parce que sa pensée fait venir la malédiction sur mes lèvres et oppresse ma poitrine; mais j'ai un mot à te dire à son sujet. Il reviendra probablement renouveler sa demande en mariage: avant d'entrer dans l'éternité, je voudrais avoir ta promesse solennelle que jamais tu ne lui prêteras une oreille favorable.

-Cher Audley, pensez-vous que la main qui est encore teinte du sang de mon mari.....

-Ah! bah! pas besoin de sentiment : je ne veux pas de phrases ni de protestations, mais

la promesse, le serment que jamais tu ne feras plus pour lui que ce que tu as fait jusqu'ici.

-Volontiers; de tout mon cœur, de toute

mon âme, je vous le promets.

—Alors, baises cela,—et il indiquait du regard la chaine à laquelle était attachée la petite croix d'or:—la promesse que tu m'as déjà faite sur cette croix a été si religieusement observée, que je puis ajouter foi dans toutes celles qui sont faites sur cet objet.

Elle prit la croix et la baisa solennellement.

—C'est bien, Antoinette; je puis maintenant

mourir sans te mépriser et te maudire.

—Oh! Audley, mon cher époux,—s'écriat-elle d'une voix suppliante et en présentant la croix à ses lèvres;—embrassez la aussi, non pas, comme je l'ai fait, pour ajouter de la solennité à une promesse terrestre, mais comme le signe de la rédemption, le gage de la paix et du pardon futurs.

—Non, non, Antoinette,—et il sourit faiblement ;—il est trop tard pour tenter de me convertir. J'ai déjà réglé mes affaires spirituelles avec le Docteur Ormsby qui m'a lu des prières, et qui a réussi à m'empêcher, avec beaucoup de difficulté je dois l'avouer, de maudire le misérable qui a tranché le fil de mon existence.

—Mais, cela ne vous fera pas de mal si vous me permettez de dire une prière ici, près

de votre lit?

—Je suis ici, ma chère Dame, pour accomplir le grave devoir qui m'incombe,—intervint d'une voix ferme quoique polie le Docteur Ormsby qui s'avançait vers eux.—Jusqu'ici, sachant que vous aviez beaucoup à vous dire, je me suis abstenu de vous gêner par ma pré-

Sternevant cette t tout t tout dieu l

ait pas

nalgré

blessé,

1, 80n

réac-

ientôt

ée de

rt, le

risa-Sans reux plus mapoitrit, II, dedans

nain i...., e ne nais

eille.

sence; mais si vous désirez entendre une prière ou une lecture, Major Sternfield, je suis

prêt à vous les faire.

—Sans doute vous devez l'être, Docteur, répondit Sternfield avec un sourire étrange. Ce serait une chose excessivement mortifiante de me voir, au dernier moment, sortir de votre troupeau pour entrer dans l'Eglise de Rome.

—Oh! cher Audley, ne parlez pas aussi légèrement de tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre. Si votre cœur penche vers la foi de mes pères, ne permettez pas que....

—Tais-toi, enfant, assez d'une semblable folie. Je mourrai avec la foi dans laquelle je

suis ne et j'ai grandi.

-Alors, le Docteur Ormsby va vous fire de suite des prières ; votre temps, mon cher, cher

époux, est très-court.

Ne commences pas à coasser, Antoinette, cela ne me ferait aucun bien. Je suis prêt, Docteur, mais excusez si je vous exprime l'espoir que vous ne serez pas trop long.

-L'état de faiblesse où vous êtes ne me permet pas de l'être; croyez-moi, je n'outre-

passerai pas vos forces.

En ce moment on entendit frapper à la porte de la chambre qui fut instantanément ouverte par le Docteur Ormsby.

-Un messager pour vous, Mademoiselle

de Mirecourt, dit-il.

Antoinette regarda vers la porte entr'ouverte et reconnut Jeanne à l'instant. Après avoir dit à Sternfield qu'elle ne serait pas longtemps, elle sortit pour rencontrer la nouvelle venue.

Celle-ci lui annonça à voix basse que Madame d'Aulnay l'avait envoyée avec l'injonction formelle de ne pas revenir sans ramener

Mademoiselle Antoinette avec elle.

ine

uís

ur,

ge.

nto

tre

ne.

381

cré

foi

ble

je

de

to.

ėt,

me

lle

er-

oir

lg-

a-

1C-

- Mais, bon Dieu! Mademoiselle de Mirecourt, qu'est-ce que tout ceci veut donc dire? -demanda la vieille domestique en l'entraf. nant plus avant dans le passage, afin que le son de leur voix ne troublât pas le ministre qui commençait à lire tout haut .- M. d'Aulnay d'ordinaire si calme, si pacifique, ressemble & un enragé. Il prétend que vous nous aveztous déshonorés, et que votre père va mourir de chagrin et de honte ; il a querellé ma bourgeoise toute la matinée, lui disant qu'elle était aussi blâmable que vous : cela m'a d'autant plus étonnée que jamais, à ma connaissance, il a dit un seul mot désagréable à sa femme dépuis leur mariage. Madame d'Aulnay a fini par lui dire que si vous étiez sortie pour aller voir seule le Major Sternfield, c'est que vous en aviez le droit, parce que vous êtes sa femme! C'est cet imbécile de Paul qui, sur la demande que lui fit M. d'Aulnay d'où il venait en le voyant arriver dans la cour, s'est empressé de le lui dire. Mais, ma chère Demoiselle, est-ce bien vrai ce qu'a dit Madame d'Aulnay.

—Oui, Jeanne, répondit douloureusement Antoinette; le Major Sternfield, qui est mourant dans cette chambre, est mon mari : j'ai

été secrètement mariée à lui.

—Oh! Mademoiselle Antoinette!—s'écria la vieille femme de chambre en élevant ses mains vers le Ciel,—je n'aurais jamais pu croire qu'une jeune fille aussi pieuse que vous, qui a été élevée avec autant de soins, aurait consenti à une pareille chose. Que vont dire ce pauvre

M. de Mirecourt et Madame Gérard? Que ne dira pas le monde?

Antoinette tressaillit.

Helas! dit-elle, j'ai déjà bien amèrement déploré ma folie; mais cela ne la réparera pas: j'ai encore devant moi une longue expiation.

Et combien de temps allez-vous rester dans cette maison, pauvre chère enfant?

-Jusqu'à ce que tout soit fini, s'il m'en

to

ro

ri

re

pe

m

m

fit

dé

ré

dé

qu

pe

donne la permission.

-Excusez-moi, mais de quel service peut lui être votre présence ici? Revenez à la maison, venez. Il n'est pas convenable pour une ieune Dame de votre âge d'être seule ici sans autres personnes que des soldats et de galants officiers.

-Jeanne, quand bien même mon père viendrait me chercher, je ne pourrais pas, je ne

voudrais pas m'en aller.

—Alors, je suppose qu'il est inutile d'insister en face d'une détermination aussi formelle; mais ce fut un jour bien fatal pour nous tous que celui où l'habit rouge a fait sa première apparition dans notre demeure naguère si paisible. Rentrez, ma chère Demoiselle Antoinette; je vais m'asseoir ici, car ce beau Major qui m'a toujours regardé avec le plus superbe dédain, n'aimerait peut-être pas à me voir dans sa chambre funèbre.

—Mais, Jeanne, vous serez mal à l'aise ici: il y a tant de figures étrangères qui passent

et repassent.

-Et qu'y a-t-il autre chose à craindre que de les voir me regarder? Une vieille femme comme moi doit-elle s'occuper de leurs regards curieux? Il n'en serait pas de même s'ils avaient à lorgner votre belle figure. Rentrez. et appelez-moi quand je pourrai vous être de quelqu'utilité. En attendant, je vais m'asscoir ici.

Le Docteur Ormsby lisait encore quand Antoinette entra. La jeune femme alla se mettre à genoux dans un coin de la chambre et adressa au Ciel des prières ardentes jour l'ame qui touchait de si près à l'éternité. Pendant ce temps-là une lourde torpeur s'empara de Sternfield, et quand le chapelain, qui avait fini l'exercice de son ministère, lui adressa la parole. ses réponses étaient confuses et presqu'inintelligibles.

Je vais vous laisser pour quelques instants, dit le Docteur Ormsby en fermant son livre. Je crois, ma chère Dame, que vous auriez bien mieux fait d'introduire ici cette femme respectable qui pourrait vous assister. Si notre pauvre Sternfield recouvre ses sens, ce qui n'est pas probable, elle pourrait laisser la chambre dans le cas où sa présence l'incommoderait. Je reviendrai dans quelques heures.

Suivant cet avis. Antoinette fit entrer Jeanne: mais ne voulant pas courir le risque de tourmenter le mourant, s'il revenait à lui, elle la fit placer derrière l'ecran qui avait dejà servi

à la cacher elle-même.

elle Sygrate in se Le temps se passait lentement; aucun autre bruit que celui causé par la respiration saccadée du moribond, ne troublait le silence qui régnait dans toute la demeure. Mues par une délicatesse et une bienveillance de sentiment qui leur fit le plus grand honneur, les autres personnes de la maison évitaient de faire le moindre bruit en marchant ou en parlant.

e ne

aent rera pia-

ster

n'en'

peut ici

ienne

le; ous

ière oa itoiljor rbe

oir ci:

ent

ue me rds

Un peu après midi, un léger coup sut frappé la porte: Jeanne se hâta d'aller ouvrir. C'était un soldut, portant un plateau sur lequel il y avait quelques rafraschissements que, ditil, le Dr. Manby lui avait, le matin, recom-

mandé d'apporter au malade.

—Je commence à avoir une meilleure opinion de ces habits rouges, se dit Jeanne en disposant les mets sur une petite table qu'elle approcha près d'Antoinette. Ah! je le crains bien, vous, belle figure, vous étiez un des pires de toute la bande.

Et elle regardait le blessé qui, par sa con-

tenance, ressemblait à une statue.

Elle invita vivement la jeune femme a prendre quelques rafraîchissements qu'elle disposa devant elle; mais Antoinette avait pour cela le cœur trop gros de chagrins. Jeanne fut donc obligée d'enlever le plateau intact, et se consola par la pensée que si la jeune cousine de Madame d'Aulnay ne mangeait pas, ce n'était pas au moins pour cette déplorable raison qu'elle n'avait pas de quoi manger.

Le soleil s'était couché derrière des montatagnes de nuages, laissant ça et là dans le ciel de larges sillons cramoisis: le crépuscule du soir tombait rapidement et ses ombres blafardes rendaient plus pâle et plus lugubre le visage hagard du blessé qui repesait immobile dans son lit. Tout-à-coup il remua, ses paupières allourdies s'ouvrirent, et, d'une voix faible qu'on avait peine à reconnaître pour celle de

Sternfield:

-Es-tu là Antoinette ? demanda-t-il.

Une légère pression de main et un mot doucement modulé furent la réponse, Déterminée à me voir jusqu'au bout de mon voyage? Cette fin doit approcher, car ma vue s'obscurcit singulièrement.

-Le crépuscule arrive, cher Audley : ce

pourrait être cela.

rappe

avrir.

equel

, dit-

com-

opi-

e en

rains

pires

con-

avait

rins.

teau

si la

nan-

cette

quoi

nla-

ciel

du

far-

VÎ-

bile

ipiè-

ible

mot

Non, mais mon crépusoule à moi ne verra pas d'autres levers du soleil. Eh! bien, vraiement, ce n'est pas là la mort d'un soldat; mais elle aurait pu être pire : au moins, je ne souffre pas.

-Et vous avez eu le temps, cher mari, de

vous réconcilier avec Dieu.

-Oui, oui, et de dicter, par-dessus le marché, une lettre d'adieu à mes deux jeunes sœurs qui demeurent dans la petité ville du Warwickshire où je suis né. Ah ! je n'avais pas fève, il y a un an, que je trouverais mon tombeau dans les neiges du Canada, et surtout & une période aussi prématurée de ma joyeuse vie. Peut être aurais-je mieux fait de ne pes exiger de toi cette promesse de secret ; mais tu m'as dit si souvent que notre mariage n'était pas légalement complété, que j'ai craint que s'il venait à être connu, tes amis te conseillassent de recourir au divorce. En attendant le jour où, sans crainte, tu prendrais pos session de la fortune de ta mère, j'espérais qu'il m'arriverait quelque bonne chance : la mort de ton père, par exemple, à cette henre solennelle, je parle franchement, comme tu vois, Antoinette,—ou d'autres circonstances qui t'auraient mise entièrement, toi et ta réputation, en mon pouvoir. Mais, mes rêves, comme ma vie, achèvent.

Un long silence, interrompu seulement par les sanglots d'Antoinette, suivit des sinistres paroles. —Ecoute-moi, enfant, reprit le mourant; approche-toi plus près, car j'ai à te fuire un aveu que jamais je n'aurais adressé à un être humain: ta douce patience a fini par me toucher, et, avant de quitter la terre pour toujours, j'ai à te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait souffrir, pour toutes mes cruautes et mes injustices envers toi.

—De tout mon cœur, dit-elle d'un aocent touché et en appliquant ses lèvres sur son front recouvert déjà des ombres de la mort, Puisse Dieu me pardonner toutes mes erreurs

comme je vous pardonne!

Il sourit faiblement, et ses daigts serrèrent

la main mignonne qui les tenait.

Le crépuscule augmentait toujours. Plus froide devenait la pression des mains du mourant, plus vives étaient les ombres qui se répandaient autour de ses yeux et de sa bouche; et quand, enfin, la malheureuse jeune femme qui le suivait attentivement des yeux prononça à haute voix son nom, elle n'obtint pas de réponse, ni du regard, ni de la voix.

-Jeanne, ici, venez ici ! dit-elle en pous-

sant un cri percant.

La vieille femme courut à elle, et, a près avoir jeté un coup d'œil sur le visage de marbre de Sternfield, elle dégagea doucement la main d'Antoinette de l'étreinte glacée où elle était encore tenue.

-Comme il a passé doucement! dit-elle

yolx basse.

Des sanglots et des pleurs donnérent du soulagement au cœur surchargé d'Antoinette. Un moment après, le Dr. Ormsby entra.

Emmenez-la à la maison, dit-il avec compassion en la levant du lit sur lequel elle vérant:

e tin

être

me

pour

tout

paent

mort.

erent

mou-

re-

bou-

cune

yeux

brint

IX.

avoir e de

main

était

sou-

com-

tait jetée;—emmenez-la; elle a été assez cruellement éprouvée comme cela. Je verrai à tout.

Involontairement et passivement Antoinette se laissa habiller par Jeanne et embarquer dans la voiture qu'un domestique d'un des officiers était allé chercher.

Arrivées à la maison, la femme de chambre la déshabilla et la mit au lit, ayant préalablement averti Madame d'Aulnay qu'à tout prix elle ne devait pas entrer dans la chambre de sa cousine se soir-là.

Mais ces tendres soins, non plus que la potion calmante qu'elle prit, ne purent chasser la maladie qui, provoquée par tant de secousses, s'approchait à grands pas. D'un lourd sommeil léthargique elle tomba dans le délire. Le médecin fut appelé, et les personnes de la maison apprirent bientôt avec épouvante que Mademoiselle de Mirecourt était dangereusement malade d'une fièvre cérébrale.

and the state of t

មាន រត់ មានសមត្ថ ១៤៩៩ ខេត្ត មាន ខែការ ខេត្ត ប្រជាជា ក្រុម ខែការ ស្រីស្បាន ម៉ាន់ ខេត្ត ខែការ ស្រីសាសាសាសាសិ សមាស្រី ខេត្ត បាស្តី សុខ ដែលខែការ សមាសិក្សាសាសាសិ

The territory of the state of the territory and the state of the state

The property of the property o

The second of th

S THE SHALL BE THE STATE OF THE

ne

m

pi

jo

cí

ne

88

Associated Association of the second second

Pendant que la jeune femme gisait sur son lit de douleur, iusensible à tout ce qui se passeit autour d'elle et luttant avec toute l'énergie de la jeunesse contre la maladie et la mort, les dépouilles mortelles du beau et charmant Major Sternfield étaient confiées

à leur deruière demeure.

Les mauvaises langués s'en donnèrent à cœur joie avec le nom d'Audley et celui de la mulheureuse Antoinette, et si celle-ci avait eu connaissance de la moitié seulement des histoires erronées que la malice inventait et que répétait la légèreté, sa convalescence us se serait probablement jamais opérée. Toute allusion de cette nature fut soigneusement éliminée, et on usa de soins extraordinaires, d'une grande habileté médicale pour son rétablissement, si bien qu'après huit jours d'anxiets, elle fut déclarée hors de danger. Elle était cependant extraordinairement faible, et celles de ses amies qui furent admises auprès d'elle, ne manquèrent pas de hocher la tête et de se dire les unes aux autres que jamais elle ne reviendrait entièrement à la santé.

A la première nouvelle de la maladie de sa fille, M. de Mirecourt était accouru à Montréal. Quels qu'eussent été ses premiers sen-

timents d'indignation et de honte en sppranant la funeste histoire de son mariage secret, l'attaque de maladie dangereuse qu'elle venait de subir, fesant prévaloir sa tendresse paternelle, lui fit renoncer, non-seulement alors, mais même après son reconvrement, sux réprimandes et aux reproches.

Deux mois environ après la mort du Major Sternfield, un après-midi que la malade, cédant aux pressantes instances de sa cousine, s'était rendue dans son charmant petit boudoir, Madame d'Aulnay fut mandée au

Elle revint presqu'aussitôt.

-Ma chère petite Antoinette,-lui dit. elle en la cajolant,-un vieil ami demande la faveur de te voir : c'est le Colonel Evelyn.

Ne le recevras-tu pas ?

Oh! comme les couleurs de la jeune fille changerent vite, comme son cour tressaillit étrangement en entendant ce nom ! Madame d'Aulnay prenant involontairement avantage de qu'elle regarda comme un assentiment, sortit de suite, et, un instant après, on entendit résonner dans le passage le bruit de pas fermes et assurés. Un épais brouillard, résultat de sa faiblesse ou de son agitation, passa devant les yeux d'Antoinette, et quand elle recouvra possession d'elle-même, elle était seule avec le Colonel Evelyn qui tenait ses mains, et avait ses, yeux amoureusement tournés vers les siens.

-Vous avez été très-malade ? demanda-t-

il d'une voix émue.

ur son 50 Dasl'éneret la au et onfiées

211 3155 1

ent à lui de ci avait nt des tait et nce ne Toute sement

naires. son réjours langer. ent fait admide noautres

ie de sa Mont-

ment à

ra sen-

— Oui, mais je me rétablis rapidement, répondit-elle en fesant un effort désespéré pour se composer un maintien et en retirant ses mains que le Colonel tenait encore.

die

tio

101

tre

qu

ru

qu

vi

il

fir

po

·le

de

di

té

de

....

Un silence suivit, silence presque pénible pour la jeune fille nerveuse et agitée, car les yeux du militaire étaient fixés sur elle, et sous leur influence elle se sentait singulièrement confuse. Enfin, d'une voix dont les tremblements involontaires disaient que lui aussi subissait une vive émotion, il reprit :

—Me pardonnerez vous, Antoinette, si, au risque de vous peiner, je fais un retour sur le triste passé, sur cet étrange secret qui a fait plus d'un malheureux? —Est ce que votre maringe avec Audley Sternfield était la seule raison qui vous a fait rejeter mes propositions?

Antoinette devint mortellement blême, et appuya ses mains sur sa poitrine comme pour mattriser son agitation.

—Colonel Evelyn, dit-elle enfin, ne me parlez pas de ma folie passée, du moins jusqu'à ce que j'aie acquis assez de forces pour soutenir les allusions qu'on pourrait en faire. Combien vous avez dû vous étonner de ma démence! combien vous avez dû me condamner et me mépriser!

Sa seule réponse fut de l'attirer vivement à lui, et, la pressant urdemment sur son cœur:

—Ms chère Antoinette, lui dit-il à l'oreille, après avoir tant souffert et avoir été aussi rudement éprouvée, vous êtes dons à moi, enfin! Il n'y avait plus besoin de détour ni de dissimulation, et, d'une voix brisée par l'émotion, elle lui manifesta toute sa gratitude, sa

joie, son bonheur.

ment.

sespéré

etirant

penible

car les

et sons

rement

emble-

anssi

, si, au

sur le

a fait

10 . . . .

etait

r mes

me, et

e pour

ne me

s jus-

pour

faire.

e ma

ndam-

ement

cour:

à l'o-

r été

oné à

Ils avaient beaucoup à se dire l'un à l'autre. Avec une candeur enfantine devant laquelle cet austère militaire aurait pu s'agenouiller, elle lui raconta l'histoire de cette rude et dure épreuve. Elle hésita, il est vrai, quant elle en vint à la partie où il avait luimême été acteur dans ce grand drame de sa vie à elle, quand elle dut reconnaître combien il était devenu cher à son cœur; mais elle finit par lui dire tout, ses efforts incessants pour lutter contre son amour naissant, ses tentations et ses souffrances.

Lorsqu'elle eut terminé son récit,—pendant lequel elle avait évité, autant que possible, de mentionner le nom de celui qui l'avait rendue aussi malheureuse,—elle laissa glisser sa tête sur le bras du canapé; mais Evelyn,

l'attirant sur sa poitrine :

— Voilà, dit-il, la seule place où elle doit désormais reposer. O ma bien-aimée, comme l'or que l'on retire purifié de la fournaise, ainsi sortez-vous de cette violente épreuve : vous êtes ce que, des le commencement, j'avais cru,

j'avais espéré que vous étiez.

—Mais, Colonel Evelyn—et elle releva tout-à-coup son visage sur lequel une pâleur de marbre avait remplacé le vif incarnat qui aly fesnit remarquer depuis quelques instants, —on a dit tant de vilaines choses sur mon compte! Comment pouvez-vous ainsi sans crainte braver le jugement du monde et faire votre femme de celle qui est l'objet de sa

le

ne

de

de

qı

m

et

88 n'

lé

de

80

fé

CO

au

CG

Pa

pa

du

censure et peut-être de son mépris?

—Il y a bien longtemps déjà que j'ai cessé de m'occuper des jugements ou des opinions du monde, et je ne souffrirai certainement jamais qu'il m'influence là où le bonheur de toute ma vie est en question. Ne tourmentez pas votre esprit par des bagatelles et des fantômes, ma chère Antoinette. Grâce à la miséricorde de ce Dieu tout-puissant que j'ai si criminellement oublic dans les jours néfastes de ma vie d'adversités et au service duquel vos conseils et vos exemples vont me ramener, l'avenir se lève devant nous brillant et plein de séductions. Le consentement de votre père est déjà obtenu.

Antoinette fit un mouvement de joie inex-

primable.

-Oui, continua-t-il, avant de vous renouveler ma demande, j'ai cru qu'il n'était que juste de m'adresser à lui. Il a consenti sans trop d'hésitation, après m'avoir déclaré toutefois que si les circonstances n'avaient pas force M. Louis Beauchesne de s'expatrier pour toujours, il ne se serait jamais rendu à ma prière.

-Oh ! Colonel Evelyn, -s'écria-t-elle pendant que des larmes tombaient de ses yeux -je suis trop heureuse ; laissez moi maintenant, car cet excès de bonheur m'accable.

-Chère, vous n'êtes pas plus heureuse

que je le suis.

Et il porta tendrement à ses lèvres la main de la jeune fille, dans le second doigt de laquelet faire de sa

'ai ceses opirtaineonheur
urmenet des
ce à la
ue j'ai
néfas-

ce dunt me prillant ent de

e inex-

renouit que
i sans
é touit pas
er pour
i à ma

le pens yeux naintele.

ain de squelle brillait l'anneau nuptial qu'y avait passé le Major Sternfield. Comme ses yeux restaient fixés sur ce symbole du lien conjugal, Antoinette rougit douloureusement; mais il reprit doucement:

—Un autre le remplacera bientôt, ma bienaimée ; celui là apportera, espérons-le, plus de bonheur que celui-ci\_\_\_\_Mais je dois vous quitter, car cette entrevue a causé assez d'émotions et je dois veiller soigneusement à la conservation du cher trésor que je viens de retrouver.

Antoinette se hâta de monter à sa chambre pour y donner libre cours, par des pleurs et de ferventes prières d'actions de grâce qu'elle adressa au Ciel, à la joie qui remplissait son jeune cœur jusqu'à le déborder. Elle n'avait pas encore recouvré son calme, qu'un léger coup fut fiappé à la porte et que Madame d'Aulnay, moitié sanglotante, moitié souriante, se précipitait dans ses bras.

—Ma pauvre petite cousine! s'écria-t-elle, n'est-ce pas comme un roman, un conte de fée. Je viens de laisser mon oncle de Mirecourt qui est dans la Bibliothèque avec ce cher Colonel Evelyn: les choses marchent aussi bien que le cœur puisse le désirer.

-Et mon cher papa a donné son entier consentement?

Oui, et c'est bien ce qu'il avait de mieux à faire, dit Lucille d'un air significatif.—Il savait très-bien qu'après l'éclat qui a accompagné la mort de Sternfield et la divulgation du secret qui avait été si scrupuleusement

n

e

d

gardé jusque-là, il n'aurait pu facilement te trouver un mari convenable. La bonne et honorable conduite d'Evelyn y a été, aussi. pour beaucoup. Pendant que tu étais en proie aux premières attaques de la fièvre, le Colonel est venuici presque fou de douleur à la nouvelle du danger que tu courais. Ton pauvre père se trouvait par hasard dans la chambre où il fut introduit par la distraite Justine qui, comme les autres domestiques, semblait avoir perdu l'esprit ; ils échangèrent quelques paroles ensemble, ayant eu, comme tu sais, occasion de faire connaissance dans le mémorable voyage de mon oncle de Mirecourt à Québec. Je ne sais pas exactement comment les choses se passèrent, mais toujours est-il que le Colonel Evelyn ouvrit entièrement son cœur à ton père, lui fit part de ses craintes, de ses espérances, de ses sentiments, et recut de lui la sanction de sa demande dans le cas où tu reviendrais à la vie, ce qui, alors, paraissait très-douteux. Nous nous sommes accordés tous ensemble à ne pas courir le risque de t'agiter à ce sujet jusqu'à ce que tu fusses suffisamment rétablie pour permettre à ton fiancé de plaider sa propre cause auprès de toi\_\_\_\_Et maintenant, que penses-tu de mes talents en fait de diplomatie? Deux maris dans le court espace d'une année! Toutes les jeunes filles de la campagne vont être jalouses de profiter de mon hospitalité \_\_\_\_ Mais voici ce cher tyran de Docteur. Il va être intrigué par le degré rapide auquel ton pouls doit battre maintenant.

nent te

si, pour

roie aux onel est

ouvelle .

e père

e où il ui. com-

t avoir

ues pa-

ais, oc-

émoracourt à

mment

s est-il

raintes,

et re-

dans le

, alors,

sommes

le ris-

que tu

mettre

auprès

-tu de Deux

! Tou-

nt être té\_\_\_\_

Il va

rel ton

A un an de là, en dépit des opinions de certains amis et connaissances de la famille qui avaient obligeamment décidé qu'Antoinette devait de suite entrer dans un couvent ou se retirer sans délai en la solitude de Valmont pour y vivre et mourir dans la plus étroite réclusion, elle fut publiquement unie au Colonel Evelyn. Il est difficile de dire si ce fut la surprise ou l'indignation qui prévalut; mais plus d'une jolie Dame exprimèrent en termes peu mesurés le mépris qu'elles avaient pour le Colonel Evelyn mariant une jeune fille qui s'était rendue aussi notoire.

Nous n'en dirons pas davantage sur la destinée nouvelle d'Antoinette. Le bonheur rendit bientôt à sa délicate constitution la santé qui avait commencé à succomber si rapidement sous les vicissitudes et les épreuves de sa jeunesse. A son mari dévoué qui l'idolâtrait elle procura cette félicité sans nuages que pendant tant d'années de sa vie il avait désespéré de jamais connaître, et, en assu-

rant son bonheur, elle fit le sien.

Louis Beauchesne qui, grâce au concours de quelques amis, fut assez heureux pour s'échapper du Canada malgré les perquisitions actives qui furent dirigées contre lui, ne revint jamais en ce pays. Il fut accueilli avec empressement en France où, à cette époque, on recevait à bras ouverts les Canadiens qui laissaient leur pays natal pour venir vivre sur le sol de la mère-patrie. Quelques années plus tard, il forma de nouveaux liens et des amitiés nouvelles qui lui procurèrent le

bonheur, mais qui ne lui firent jamais oublier ceux de son enfance et de sa jeunesse.

Le savant M. d'Aulnay retourna à ses livres avec une nouvelle ardeur, après l'étrange période de trouble et de confusion qui avait passé sur son ménage. Sa jolie femme continua ses coquetteries d'autrefois et fut toujours prête à aider ses jeunes amies dans leurs affaires de cœur, mais elle professa jusqu'au dernier instant de sa carrière une prudente horreur des mariages secrets.

r consistentian aplacer risio a impositive and

times nouvelle d'Autoinet et le honheur renlité bisont de su délicate constitution le saulé qui avait de manance à succombersi) rapilée ment sous des victsentides et los éprényes de sa jeunerse. Aceur mani dévous qui l'idolé trair elle coestra cure délie le sues rauges



raviat jamais en ce pays. Il fut accaeilli orgo empressamma en france où, à cetteréprone.

his selection pays noted pays verification in

lier
lianqui
me
fut
ins
usru-



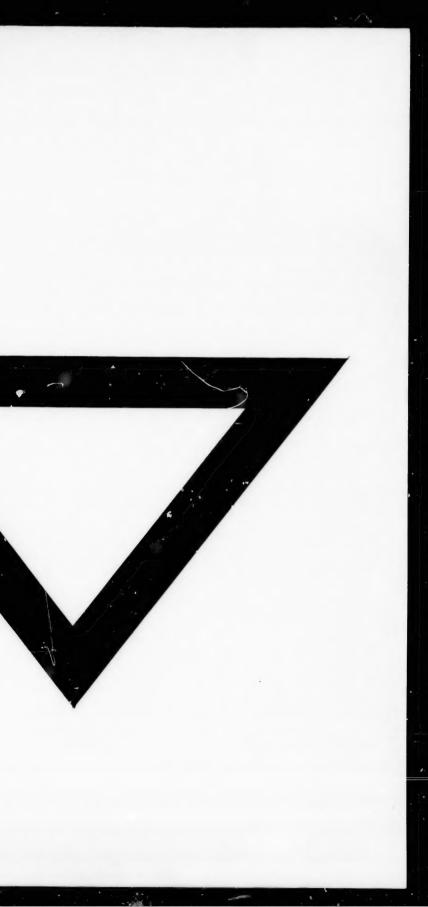